#### ABONNEMENTS

CANADA...... SLA Era19-URIS..... 1. ECHOPE............

Tarif des Annonces Chaque invertige subst

mariages et afpultures seront insérées laux de 25 centa chacque

HEBDOMADAIRE.

RÉDACTEUR-EN-CHEF: NOEL BERNIER

### Allemagne et Canada

Les propos tenus lundi par l'ambassadeur d'Allemagne sur le compte du Canada doivent être notés avec soin.

"Le Canada, par sa participation active à la guerre, a violé la doctrine Munroe et est susceptible d'invasion par l'Allemagne."

Et même sans cette participation du Canada à la guerre, pourraiton répondre à l'ambassadeur d'Allemagne, le Canada était susceptible d'être envahi par l'Allemagne. Voyez la Belgique, pacifique, neutre, protégée par la signature même de l'Allemagne

La déclaration du comte Bernstorff, reflet de la pensée de Berlin toute la harnacherie de cultivaou pure opinion personnelle, ne fait qu'éclairer davantage notre voie aidons l'Angleterre, dans la mesure de nos forces, autant que l'Angleterre a besoin d'être aidée pour triompher de l'Allemagne.

Une fois l'Angleterre vaincue et sa flotte détruite, que pourrai le Canada?

Nous n'avons que huit millions d'hommes, notre vie industrielle commence, nous n'avons pas de capital, nous avons des territoires et un littoral immense à garder; et nous ne sommes pas encore prêts, économiquement, à nous armer comme les pays qui ont en arrière mais cela veut dire des sommes d'eux des siècles de capitalisation et des douzaines de millions d'hom-

Pour le moment l'Angleterre est donc notre rempart, et c'est ce rempart qu'il faut fortifier. Nos efforts, portés ailleurs, ne compteraient point.

Les Etats-Unis aperçoivent ainsi notre situation. Aussi accueillent-ils fort mal la suggestion de l'ambassadeur d'Allemagne que le Canada pourrait, sans aucune violation de principe ou de doctrine politiques, être l'objet d'une agression teutonne. Les journaux américains contiennent déjà des avertissements très nets à l'Allemagne de rester chez elle.

Si on peut, dans une certaine mesure, se féliciter de l'existence de la doctrine Munroe et de l'interprétation que lui donnent les Etats-Unis dans les circonstances, il n'y faut pas toutefois compter comme sur une protection absolue et permanente. Les Etats-Unis peuvent ce qu'ils peuvent, et pas plus. Ils ne seraient pas, en cas de guerre avec l'Allemagne, à l'abri d'un revers. Il n'y a pas de nation absolument de cuir fini. Comme question de invincible sur la terre.

Le plus court et le plus sûr moyen pour les colonies anglaises d'assurer leur sécurité, c'est, répétons-le, de donner à l'Angleterre, notre métropole, et la France, notre vieille mère-patrie, les secours qu'elles nous demandent pour gagner la présente bataille.

NOEL BERNIER.

## L'Hon. Colin H, Campbell Le Commerce Reprend

L'Honorable Colin H. Campbell, ancien ministre des Travaux Publics et ancien Procureur-général de la province, est décédé à sa large part dans les commandes de sont en grande demande, et les résidence à Winnipeg, samedi, après une longue maladie. Il avait gleterre. cinquante-quatre ans.

M. Campbell avait eu une attaque train de récolter des millions de d'apoplexie; il fit alors une cure à piastres grâce à ces commandes. Hot Springs, puis il entreprit un voyage prolonge sur la Méditerrance et en Egypte. Il était revenu au milieu de nous il y a quelques semaines avec une sante meilleure : il avait l'espérance de pouvoir bientot retourner a la vie active. Mais il a eu une rechute ven- cle non avec le désir de créer parmi dredi et est entré immédiatement ses lecteurs un excès de confiance, dans un état comateux, qui s'est mais parce qu'il veut cependant prolonge sans interruption jusqu'à combattre le pessimisme exagére la mort.

un homme d'affaires remarquable; ves sans doute et il ne faut pas voir il avait établi à Winnipeg l'une des tout en rose. Il ne faut pas non sociétés légales les plus considéra- plus voir tout en noir. Dans nos bles du Dominion; il fut aussi un calculs et nos prévisions tenons homme politique de marque: com- compte de tout, les aspects encoume procureur-général et ministre rageants comme les aspects inquiédes Travaux Publics il fit preuve tants. Ayons du courage, prépade grandes et très utiles connais- rons-nous à semer au printemps, sances. Dens les conseils de son économisons, et ayons confiance. parti on appréciait son esprit plein de ressources et sa fidélité à ses amis.

un magnifique éloge. parmi note de nombreux amis.

L'Honorable M. Rogers est arrivé d'Ottawa jeudi dernier, et il a matériel de guerre venues d'An- marchands de Winnipeg ont leur

Il paraît en effet que Winnipeg Au printemps de l'année 1913, et les provinces de l'Ouest sont en

> Le Telegram de samedi matin contenait à ce sujet un article fort réconfortant à lire. Nous citons quelques lignes de cette étude de la situation commerciale et finan-

Le Manitoba reproduit cet artiqui s'est emparé de certains es-L'honorat le M. Campbell était prits. Les événements sont gra-

Voici l'article du Telegram : "Winnipeg et l'ouest commen-Toute la presse manitobaine est cent à sentir l'amélioration qui se unanime à regretter le décès pré- produit au Canada dans le monde dernière. La récolte du blé de mature de M. Campbell. Même le commercial et industriel. Il y a l'ouest du Canada l'année dernière Free Press, qui fut un adversaire peu de lignes d'affaires qui ne re- a été de deux cents millions de miviolent de M. Campbell, fait de lui coivent un stimulant nouveau des nots, évalués à une movenne de 80 conditions nouvelles qui se sont cents le minot, soit: \$160,000,000. L'honorable M. Campbell a été produites depuis que la guerre est Cette année la récolte est estimée à longtemps député de Morris. Com- commencée. Il y a des hommes cent-quarante ou cent-cinquante me tel il représentait un groupe d'affaires qui sont d'avis que cette millions de minots. Environ quaimportant de paroisses canadien- reprise du commerce et de l'indus- rante millions de minots ont été nes-françaises: entre autres les pa- trie n'est pas due aux seules com- vendus jusqu'à date à un prix roisses de Saint-Jean-Baptiste, Le- mandes des nations alliées. Beau- moyen de \$1.05 par minot. La batellier, Saint-Joseph, Sainte-Eliza- coup prétendent que les affaires lance se vendra probablement beth ; et pendant un temps à Fan- étaient déjà en passe de redevenir \$1.20 par minot. La valeur totanystelle et LaSalle. Il s'était fait normales dans l'Ouest, et que les le de la récolte de blé cette année

liés ne font qu'accentuer ce mouvement vers un état plus sain des af-

"Les manufactures de Winnipeg sont d'une activité considérable. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais Winnipeg est le plus grand quartier général du monde dans la sellerie et les cuirs. Nos manufactures fabriquent des selles, brides, harnais, colliers, et teurs même pour des pays très re-

"Il y a deux espèces de manufactures de ce genre à Winnipeg une aussi à Brandon, et une autre à Calgary. Elles ont à présent des commandes inscrites pour des millions de piastres. Il est vrai qu'une partie considérable de ces com mandes sont le fait de la guerre considérables payées comptant et du travail fourni à des centaines d'ouvriers. Il y a une impression qui prévaut que beaucoup de ces contrats, de l'Angleterre, de la France et de la Russie, seront passés par les manufacturiers canadiens à des maisons des Etats-Unis. Celui qui écrit ces lignes a vu l'autre jour dans un journal de Winnipeg cette affirmation que tout le cuir servant aux manufactures canadiennes devait être importé des Etats-Unis et que même les peaux vertes de Winnipeg et de l'ouest devaient être d'abord envoyées aux Etats-Unis pour y être tannées et revenir ici sous forme fait, pas plus d'un char de cuir vient par année des Etats-Unis au Canada, pour telles fins. C'est le contraire qui est vrai. Les manufactures américaines qui ont obteles, brides et autre équipement de cavalerie et d'artillerie des alliés doivent acheter leur cuir au Canada, ce qui met beaucoup d'argent comptant en circulation de ce côté-ci de la frontière.

"Les wagons et autres véhicules. assuré aux manufacturiers de notamment les automobiles, pour Winnipeg que l'Ouest aurait sa les services de transport des armées part des commandes.

> "Celui qui écrit ces lignes a vu un grand marchand de chaussures, à Winnipeg, hier. Ce marchand dit que ses perceptions sont de \$25,000 meilleures qu'elles ne l'étaient l'année dernière à cette période. Ses affaires augmentent, et il a mis un nouveau voyageur sur la route pour les commandes du

"Voilà le langage tenu par les manufacturiers et les marchands de gros de Winnipeg aujourd'hui.

#### LES CULTIVATEURS

"Les cultivateurs des provincesprairie ont leur part de cette vague commerciale, qui n'a pas choisi l'industrie manufacturière comme son seul canal.

"Le cultivateur obtient de magnifiques prix pour ses chevaux et son bétail; le grain a obtenu une valeur qu'on n'avait pas soupçonnée l'année dernière. Avec une récolte réduite les cultivateurs des provinces-prairie ont la perspective d'avoir plus d'argent qu'ils n'en ont eu pour la récolte de l'année

maintenant pour le compte des al- L'avoine et l'orge n'ont donné et vibra de l'enthousiasme de ce dats et aux officiers surgissant des qu'un trois-quart de récolte cette année. Mais le prix en est à peu près le double de celui de l'année dernière et la quantité vendue jusqu'à présent est insignifiante. L'avoine se vendait l'année dernière 33 cents et l'orge 421/2. Aujourd'hui l'avoine se vend 57 cents et l'orge 68 cents. Les prix du blé, de l'avoine et de l'orge sont en marche ascendante.

"La plus grande partie de la récolte n'est pas encore vendue et l'Europe est prête à l'acheter."

L'Evénement résume très bien la signification qu'il faut donner à l'entrée de M. Blondin dans le gouvernement. L'Hon. M. Blondin peut porter tête haute, c'est bien aussi notre opinion:

M. Blondin, comme un grand nombre de bons patriotes, a accep té la distinction absolument sincère et juste que sir Robert Laire Borden fit autrefois sur cette question délicate de la contribution du Canada à la défense navale de l'empire. M. Borden disait: "Il a urgence; la mère patrie a immé diatement besoin de notre secou matériel et de notre appui moral une puissante rivale la jalouse e la menace; avant cinq ans, l'Et rope sera entraînée dans un tour billon de fer et de feu." Ces paro les sonnent aujourd'hui comme une prophétie réalisée. Le chef conservateur ajoutait: "Je tiens des lords de l'Amirauté que contribution du Canada est nécessaire et attendue; que le meilleur mode d'une contribution d'urgence serait le don de trois dreadnoughts, je vous demande au nom de votre patriotisme et de votre intérêt de voter sans retard cette con tribution d'urgence; quant principe de la contribution perma nente du Canada à la défense nanu le surplus des ordres pour sel- vale, je promets de consulter l'électorat avant de l'affirmer pratiquement dans aucun projet de loi.

M. Blondin a compris ce que voulait dire le premier ministre. Il a cru au péril allemand et l'urgence. Dès lors, en bon patriote, il s'est empressé de remplir de son mieux ce qui lui apparaissait comme un devoir. Aux électeurs de Champlain de dire main tenant s'il a eu tort.

Dans le sombre tableau de l'heure présente, où la ruée des peuples s'affirme en des élans d'une si tragique beauté, une figure admirable de clarté se détache au premier plan: celle d'Albert, roi des Belges. Cette figure a l'éclat d'une prestigieuse révélation et elle domine l'histoire de cette époque émouvante entre toutes les époques. Un petit peuple pacifique et travailleur fut surpris par la plus inqualifiable des agressions: la plus puissante des grandes nations exigeait de lui qu'il trahisse ses amitiés séculaires, sa plus proche parenté intellectuelle et morale, son devoir le plus impérieux envers une nation voisine et amie à laquelle il se trouvait étroitement lié par la communauté des origines, des mœurs un jour dans une guerre. Dans toudes grossiers appétits éveillés autour de lui par les richesses que son travail opiniâtre accumula. Ce pevaillance ne résiste pas au nombre apôtres et les héros. et il criait éperdument sa colère et sa douleur....

le Roi, - qui, d'un geste large, tides barbares. Avant cette heure-

roi-héros: il eut un tel élan que les tranchées, chargeant sous le feu et hordes barbares, innombrables, se che, et il accomplit simplement ce son pouvoir d'accomplir. Quand les haines seront éteintes

et les colères apaisées; quand les années de recul permettront de parler de ce que nous souffrons maintenant sans que le souvenir nous tenaille le cœur comme une vieille blessure tenaille au toucher la chair jadis meurtrie, ceux qui auront pour tâche d'écrire impartialement l'Histoire de ce temps reconnaîtront que le roi Albert fut si vraiment grand parce que, fai sant abstraction de toutes les con sidérations sentimentales, il n'eut d'autre volonté que celle du devoir à remplir. Il est, dans toute la force de l'expression, l'homme du devoir, celui qui ne ment pas à sa conscience, qui ne se trompe pas lui-même sur la valeur des mots, -l'homme qui souffre et qui sai gne, mais qui poursuit son droit chemin, que celui-ci mène au triomphe ou à l'abîme; l'homme qui sait qu'un geste de roi demeure fixé pour les siècles et que des générations sans nombre en senti ront la honte ou la beauté. Il fallu l'heure tragique entre toutes pour que cet homme-là pût se ré-Pourtant, ceux qui l'approchèrent savaient que ce roi avait l'â

me haute et le cœur vaillant. L'é

ducation si spéciale de tout prince

appelé à régner; l'atmosphère des

Cours où l'étiquette brise tout élan

et où la tradition fixe immuable-

ment en formules banales les sen

timents les plus profonds; la réserve à laquelle est tenu un souverain constitutionnel, dont les responsa bilités dans l'Etat moderne augmentent à mesure que ses pouvoirs diminuent; la prudence extrême dont devait logiquement faire preuve un roi jeune et d'apparence quelque peu timide, obligé de s'imposer à l'affection et au respect de son peuple, alors qu'un grand règne venait à peine de se terminer et qu'un souverain au génie politique incontesté venait de descendre au tombeau: tout cela rendait extrêmement difficile au roi Albert la pleine affirmation de sa personnalité. La foule ne distinguait en lui qu'un prince semblable à d'autres princes, jouant honnêtement son rôle constitutionnel, préoccupé de ne se compromettre aux yeux d'aucun des partis aux prises, de ménager tous les intérêts et toutes les susceptibilités. On l'aimait pour les gestes pleins de grâce et de bonté qu'il eut parfois pour les humbles; on l'aimait pour la simplicité de sa vie familiale. Co que la foule ignorait, c'est que bien avant même son avenement au trône, il v avait chez le successeur de Léopold II, à côté du prince tel qu'il apparaissait dans les manifestations officielles, un homme vraiment moderne, épris de vie ardente, ayant la saine curiosité de tous les efforts, l'enthousiasme de toutes les initiatives. Quand les ministres, les diplomates et les gens de Cour étaient partis, les artistes, les poètes, les philosophes, les savants, les sociologues pénétraient dans le cabinet du roi, et, par eux, le prince s'initiait aux Belgique, malgré leurs renforts de grandes batailles des idées, aux efforts, bons ou mauvais, qui déterminent l'évolution. Avec eux, le masque impassible de la royauté tombait, et une nature généreuse s'épanouissait librement. Nul homme, en Belgique, n'est plus près du peuple qui travaille et qui souffre que ce roi qui est descendu dans la mine, qui est monté sur des locomotives à côté des mécaniciens, qui sait comment s'accomplit le labeur et de la langue, par mille années | qui fait la richesse du pays. C'est de glorieuse Histoire.... Ce petit parce que, si souvent, il entendit peuple bondit sous l'injure; mais il | Ysaye jouer du violon et Verhaen'était pas préparé à la lutte. Il ne ren dire des vers; c'est parce que s'était jamais sérieusement arrêté des peintres lui firent sentir la à l'idée qu'il pourrait être entraîné | beauté émouvante des paysages de Wallonie et la douceur des larges te la simplicité de son âme loyale, horizons de Flandre; c'est parce il n'avait jamais suspecté la bonne que des sociologues lui ont dit foi d'autrui et ne s'était point défié comment vit le peuple et quelles sont les aspirations profondes des masses, que ce roi est si différent tit peuple était résolu à mourir plu- vie factice des Cours et de la politi- Nieufort, en Belgique. tôt que de se déshonorer devant que, a survécu en lui la claire l'Histoire; mais il savait que la flamme du pur idéal qui fait les

guerre étant là et la face du Vieux Alors, on vit se dresser un roi,- Monde se changeant à coups de ca- à retraiter. non, ce roi ait voulu et su être un ra le glaive et qui fit face aux hor- héros. Ce n'était pas là chose aisée, car un souverain, représenlà, personne ne le connut; person- tant suprême d'une nation et resne ne le devina. Il eut la parole ponsable de ses destinées, n'a pas qui donne la foi robuste et le geste le droit d'être téméraire. Les qui donne l'audace tranquille; il temps ne sont plus où les rois et les fut le héros brusquement surgi de empereurs combattaient la lance la légende lointaine et qui apporte au poing, au milieu de leurs fidèdans ses yeux clairs et doux la cer- les chevaliers, où leurs coups portitude de la victoire. Ce petit peu- taient droit sur l'ennemi. La guer-

la mitraille, d'être héroïques selon trouvèrent arrêtées dans leur mar- la conception ancienne. Ce qui est admirable chez le roi Albert, que lui-même n'eût jamais eru en c'est qu'il ait su concilier son devoir de chef suprême avec sa volonté d'être un héros. Partout et toujours, il a réellement comman- Le colonel chevauche en tête ; dé en chef, - et partout et tou- Et, gais comme pour une fête, jours, on le vit sur la ligne de feu, Les hommes vont résolument. là où les balles et les obus tombaient pour les grands comme Quittant femmes, filles ou mères, pour les humbles. Quand l'armée Refoulant les larmes amères de campagne couvrait la Belgique Dont s'amollissent les adieux, il parcourait le front, causant fa- Ils courent aux rudes batailles... milièrement avec ses officiers, Et la Victoire est dans leurs yeux. constatant les résultats du tir, surveillant le pointage des pièces ; En leur bonne humeur qui subsiste, quand, plus tard, l'armée belge Ils savent, malgré l'heure triste, sortit du camp retranché d'Anvers | Mêler les gaîtés aux douleurs : pour reconquérir Malines et s'a- A chaque caisson, chaque pièce, vancer jusqu'à ce qui fut Louvain, Ils ont accroché l'allégresse le roi Albert marcha à la tête de Des petits drapeaux et des fleurs ses troupes; on le vit descendre dans les tranchées à côté de ses sol- Sur le dur pavé de la rue, dats. Il fut bien, sur le champ de bataille, l'homme qui répondit par Acclame ces vaillants soldts, -

> peuple ne s'y trompa point. des empires peuvent crouler, des Que a etre achetés dans les foires, cités nouvelles peuvent surgir là Le dimanche, pour quelques sous; où furent les vieilles cités détruites par le fer et le feu, le roi-héros | vous que, pour jouer à la guerre demeurera à jamais vivant dans On donnait aux enfants, naguère ; l'esprit du peuple, et les enfants de | vous que, pour paraître plus chies, nos enfants diront à leurs enfants | Accrochaient à la pauvre tête que, dans la grande guerre qui De Cocotte ou bien de Bichetto dressa les uns contre les autres des Les cochers de flacre lousties ; millions d'hommes, la Patrie belbe fut sauvée malgré les massacres, Petits drapeaux de forme drôle, malgré les guerriers couchés par lé- Voici que, soudain, votre rôle gions, parce qu'un roi sut combattre avec son peuple pour la liberté quand les Barbares sont venus. -

gique soit conquise et soumise, on

Les Annales. ROLAND DE MARES.

Pétrograde, 23-Les Allemands Qui flotte en ces petits drapeaux ! sont en retraite et, sur certains points en déroute, en Pologne Russe. La cavalerie Russe les poursuit vigoureusement, prenant de nombreux canons et faisant des prisonniers en quantité.

Bordeaux, 23.—Le front allemand, en Allemagne, à l'est des Vosges est sérieusement en danger, les Français ayant été fortement renforcés ces derniers jours. Cette nouvelle dispose de la fausse nouvelle de Berlin prétendant que Belfort (France) est assiégé.

Bordeaux, 23.—La classe francaise de 1914 est prête à porter les armes. Renforcée de réservistes non encore appelés, elle formera une nouvelle armée française, composée de troupes entièrement fraîches, et atteignant le demimillion d'hommes.

Rotterdam, 23.—Les Allemands seraient complètement battus en ces derniers jours. L'état-major général allemand a quitté Gand précipitamment. Il ne reste que quelques soldats allemands à Anvers. Tous sont partis remforcer leur front menacé.

Paris, 24.—Bulletin officiel: "Sur notre aile gauche l'action continue avec grande violence, notamment autour d'Arras, La Basse et Armentières.

Basse, mais en ont regagné à l'est et dans la région de Craonne. d'Armentières. "D'une manière générale, la si-

tuation demeure la même sur la ligne de bataille. "Au nord de l'Aisne, notre artillerie a détruit trois batteries.

Londres, 24.—Les Atliés on de tous les rois et que, malgré la forcé les Allemands à abandonner

Pétrograde, 24.—Les Russes on traversé la Vistule sur une vaste Alors, on comprend que, la étendue et s'avancent sans résistance des Allemands, qui continuent

> Londres. 24-La marine anglaise se met à la poursuite du "Karlsruhe" et du "Emden" navires de guerre allemands qui ont causé de grands dommages au commerce maritime anglais.

Bordeaux. 25.—La bataille de la frontière franco-belge (aile gaugrosses commandes qui arrivent peut être estimée à \$162,000,000. ple tout entier vécut de la pensée re moderne ne permet qu'aux sol- che) se continue très active depuis

LE MANITOBA EST PUBLIS ET INTRIMS TOUS LES MERCREDIS

ANT. GAUVIN IMPRIMEUR

ournal ou l'imprimerie devront être Le Manitoba

Provencher, aint-Boniface, Man. ne : Main 3377.

Au petit trot, par batterie, Un régiment d'artillerie Défile en un sourd roulement :

centrale, entre Louvain et Namur, Haut les cœurs et droites les tailles,

-Tandis que la foule accourue un "non!" énergique à l'ultima- Les drapeaux et les fleurs ensemble tum allemand; il fut bien celui qui Font comme un long serpent qui tremne craignit pas la lutte un contre

dix. Son cri : "Avant que la Bel- Et glisse au milieu des hourras.

me passera sur le corps ! ", fut un Petits drapeaux de pacotille cri parti du fond du cœur, et le Dont l'élégance humble et gentille Se déroule en légers frou-frous ; Ah! l'Histoire peut s'accomplir, Vous qui ne comptiez d'autres gloires

S'est tragiquement agrandi : Jouets d'enfant aux mains des hom-

Par ces temps de fièvre où nous som-Sous l'ardent soleil de midi.

En votre frémissement rose. Aujourd'hui je vois autre chose Que de vulgaires oripeaux, Car c'est, pour mon âme attendrie, L'âme de la grande Patrie JACQUES NORMAND.

la Mer du Nord, à 26 milles au nord de Dunkerke, jusqu'au sud d'Arras.

Au centre, rien de spécial à si-

A l'aile droite les Français ont occupé Méricourt, qui commande une vallée importante. Les Allemands reprennent l'offensive et attaquent les petits forts qui retient Verdun à Toul.

Tout-à-fait au sud les Français ont repris Alkirch (Alsace), à la pointe de la baïonnette.

Pétrograde, 25.—Front russe: Dans le nord, en Prusse-orientale, et au centre, en Pologne russe, les Allemands continuent de battre en retraite, en offrant une résistance diminués. Plus au sud les Russes ont forcé l'armée austro-allemande à accepter la bataille.

Paris, 26 .- Bulletin officiel: "L'action a commencé dans les

mêmes conditions que les jours précédents. Une bataille très vive est en cours entre Nieufort et la rivière Lys. Les Allemands ont réussi à traverser l'Yser entre Nieufort et Dixmude.

"A l'ouest et au sud de Lille les violentes attaques de l'ennemi ont été repoussées.

"Entre l'Oise et l'Argonne, il n'y a rien à rapporter excepté "Les Alliés ont perdu du terrain quelques légers progrès par nos à quelques endroits autour de La troupes au nord-ouest de Soissons

"Sur les hauteurs de la Meuse, il y a un engagement d'artillerie. Dans la région de la Woevre notre artillerie lourde tient son feu ouvert sur le chemin reliant Thiancourt. Nonsard, Buxerulles et Joinville, c'est une des principales lignes de communication des Allemands près de St-Mihiel.

"On rapporte que dans la région de l'Argonne un régiment entier de cavalerie allemande a été annihilé près de Chalade. . . .

Les Russes paraissent remporter des succès importants.

Paris, 27.—Bulletin officiel: "En Belgique, Nicufort a été violemment bombardé et l'effort allemand s'est continué entre Nieufort et Dixmude, sans aucun résultat, d'après les derniers rapports survenus.

"Tout le front de la bataille entre La Basse et la Somme a égale-(A suivre sur la 8ème page)

# Revue de la Presse

LA BONNE FOI TEUTONNE (Le Soleil de Québec)

Il serait Sen inutile de chercher à discuter avec les Allemands malgré toute leur mirifique kultumoral de la conduite de la Grande Bretagne, puisque, depuis des d'Europe aient laissé anesthésie leur jugement, - les Teutons ont étalé leur mépris absolu et leur inconscience en tout ce qui touche la foi jurée.

LES CANADIENS - FRANÇAIS ET LA GUERRE

(La Presse)

Pour sa part, le Canada s'est dé jà imposé des sacrifices de toutes sortes afin de venir en aide aux armées de la Triple-Entente. Mais les Canadiens-français, dignes traditions chevaleresques heureux de voir le sort des armes féunir sous les mêmes drapeaux la patrie de leur origine à la patrie de leurs libertés, tiennent à manifester, de la manière la plus éclatante possible, leur dévouement à une noble cause. Voilà pourquoi, après avoir contribué généreusement à la formation du premier contingent canadien, ils ont voulu lever un régiment homogène qui ira faire briller sur les champs de bataille les vertus guerrières de leur race.

PAS DE FEU DE PAILLE (Le Temps)

Il ne suffit pas de répéter sans cesse que nous devons acheter seulement les articles fabriqués au Canada, que nous devons remplacer les importations suspendues en chement. Il devrait y a voir meyce moment par les produits de no-tre industrie nationale, que le moment est venu de nous secouer et de nous lancer dans la bataille éco- faire," qui attend les bras qui la nomique, portant haut le pavillon commercial et industriel du Cana-

Cela est parfait. Mais il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Cet enthousiasme ne doit pas être un feu de paille. Il doit du-

Quand la guerre sera finie, le pays qui nous envoyaient des marchandises et qui ont dû cesser leurs affaires extérieures pour un certain temps, ces pays feront tous les efforts pour reconquérir ce qu'ils ont perdu, pour nous faire acheter de nouveau leurs produits.

LES PACIFISTES

(Le Soleil de l'Ouest)

. . .

Tous les millions de Carnegie n'imposeront pas silence à ceux de nous qui croient que les balles ne s'arrêtent pas avec des grandes phrases, et que la poudre ne se conquiert pas avec des platitudes Sénateur Gardner, Etats-Unis.

NOTRE PARTICIPATION LA GUERRE

(La Patrie)

Le gouvernement fédéral vient de formuler le plan général de la participation du Canada, en troupes, à la guerre européenne.

Le recrutement s'effectuera d'une manière continue, et, tandis qu'un corps de trente mille hommes sera constamment tenu sous les armes au Canada, à mesure que les effectifs le permettront, des contingents de 10,000 hommes seront détachés pour être envoyés faire une dernière période d'entraînement en Angleterre et ensuite être dirigés sur le théâtre de la guerre.

La première brigade, selon les prévisions des autorités militaires locales, sera prête à s'embarquer au mois de décembre.

Il est probable que ce plan d'action a été adopté après consultation avec les autorités impériales. Il est simple et bien mesuré. D'une part il présente l'avantage de placer le recrutement aux mains d'une organisation permanente, et ensuite, il permet à l'Angleterre de compter sur un courant continu de renforts.

POUR LES ORPHELINS DE BELGIQUE

(Le Droit)

A tous ces malheureux qui gémissent dans la misère et le délaissement, à ces milliers d'orphelins, on a pensé d'offrir du pain, des vêtements et des secours de toutes sortes, l'idée généreuse qui a germé contient tous ces mouvements et a pour but de donner des foyers à ces pauvres enfants qui se trou-

veront sans soutien dans la vie. Donner des foyers, c'est-à-dire, ouvrir toute grande la porte du cœur, de le maison, de la famille canadienne et donner à ces petits orphelins belges, un père, une mère, des frères et des sœurs. On a parlé de provoquer l'immigration de familles dans la province d'Ontario, ces femmes généreuses ont pensé de prendre pour leur part ce qu'il y avait de plus délaissé et d'augmenter les familles canadiennes-françaises, en bien des cas dé- se faire un devoir d'y aider. jà nombreuses, d'un de ces petits malheureux qui partagerait le

pain de la famille et goûterait encore les joies du foyer.

POUR LES SANS-TRAVAIL

(L'Action Sociale)

La guerre qui est venue ajouter ces à la crise économique qui sévis-sait déjà au Canada comme aux Etats-Unis, va accroître notablement la gêne de tous et surtout des populations ouvrières.

Comme remède, non pas unique mais efficace, à ce mal redoutable. nous avons déjà conseillé, pour notre part, à nos cultivateurs, à tous, d'augmenter autant que possible leur production agricole. Nous savons que plusieurs curés ont donné à leurs paroissiens les mêmes con-

Nous avons aussi formulé le vœu de voir favoriser davantage le mouvement de la colonisation, dans notre province, puisque c'est la colonisation qui ouvre la voie et étend le champ de l'agriculture.

L'agriculture et la colonisation ne sont pas seulement productrices de denrées pour nourrir la population des campagnes, pour aider à résoudre la crise économique, et pour soutenir la lutte terrible de ceux qui défendent nos deux patries. Elles seraient encore un moyen efficace de fournir du travail à ceux qui en manquent et d'attirer vers la terre une popula-tion qui y vivrait assez facilement, pourvu que ses débuts fussent dirigés et encouragés par une sage organisation.

Même en automne, il y a de l'ouvrage à faire sur la terre défrichée; et l'hiver n'interrompt pas les travaux de la foret et du défrien, avec le concours des pouvoirs publics et des initiatives privées, de diriger vers "la terre faite ou à rendront productrice, bien des bons travailleurs, à qui les villes et les centres industriels ne peuvent plus offrir que la pauvreté et la misère.

LA MEILLEURE SOLUTION

(Patriote de l'Ouest)

Pour la première fois peut-être depuis très longtemps, le cultivateur sait douze mois à l'avance qu'il commandera un prix très elevé pour sa moisson de l'an prochain, et que selon toute probabilité les prix se maintiendront ainsi pour deux ou trois ans encore et même davantage.

Le cultivateur de l'Ouest qui peut vendre son blé à une piastre le minot jouit certainement d'une situation idéale. Les personnes bien renseignées affirment que les prix monteront encore en 1915, et même durant plusieurs années, quelle que soit l'abondance de la récolte au Canada et aux Etats-

Et ce qui est vrai des céréales l'est également pour le bétail et pour tous les autres produits de la ferme. Même avec une récolte médiocre cette année beaucoup de cultivateurs ont réalisé plus de profits que l'an dernier.

Compatriotes, emparons-nous du sol. C'est le temps d'assurer votre prospérité en venant vous établir dans l'Ouest.

Dans la seule province de la Saskatchewan, la moisson de cette année, bien que médiocre, a cependant rapporté le joli denier de cent-un millions de dollars.

A vous d'avoir part à cette rihesse tout en contribuant au bien général du pays.

LE PAS, Man.

Une partie d'euchre était donnée par les dames de la Société de Bienfaisance, le 22 octobre au soir, dans la salle Slaney. Toute personne désirant y participer était admise sans frais d'entrée. La partie de carte dura environ deux heures. Le premier prix des dames fut gagner par Madame A. Rivalin et M. Beaudry gagnait le premier prix des hommes. Le prix de consolation fut adjugé à M. Fleming.

Lorsque la partie de carte fut achevée et les prix distribués il y eut une vente aux enchères de paniers apportés par les dames présentes. La vente a donné un fort beau résultat, surtout si l'on considère qu'il pleuvait à torrents toute la journée et toute la soirée. Le résultat obtenu dépassa de beaucoup les espérances des dames de la Société qui s'attendaient à recevoir très peu vu le mauvais temps, aussi elles remercient chaleureusement les personnes charitables qui ont bien voulu participer à leur soirée. Leur œuvre. comme tout le monde ici le sait. est une œuvre patriotique que ces dames se sont imposée, et tous catholiques et surtout toutes personnes de langue française devraient

M. J. B. Bacon s'est montré, (A suivre sur la 8ème page)

L'HON. J. BERSHIR H.P. BLACKWOOS

BERNIER, BLACKWOOD & BERNIER

Avocats et Notaires Argent à prêter sur hypothèques Placements de capitaux privé BUREAUX :

401 Bloc Somerset, Ave. du Portage

WINNIPEG

Telephones Main 2079 et 4767

A. J. H. Dusuc

W. B. Towers Consul Belge Louis P. Roy

DUBUC & TOWERS Avocats et Notaires

BUREAUX : 201 et 205 Edifice Somerset Avenue du Portage WINNIPEG

> Téléphone Main 623 Casier Postal 443

JACQUES MONDOR ALBERT DUBUC

DUBUC & MONDOR Avocats, Avoués et Notaires

BUREAUX : 27 et 28 Edifice Canada Life Coin des rues Main et Portage WINNIPEG

Telephones Main 8696 et 583 Placements de capitaux privés

ALFRED U. LEBEL

Tel. Garry 2073 AVOCAT NOTAIRE

400 Electric Railway Chambers Winnipeg

HEURES DE BUREAU: de 8 à 9 a.m. 1 à 3 et 8 à 9 p.m.

J. GRYMONPRE

Notaire Public, J. P. Licencié en droit de la Faculté de Paris

Telephone Main 1886 283 AVENUE PROVENCHER ST-BONIFACE Agent d'immeubles, Prêts hypothé-

caires, Assurances, De Notaris Speckt Vlaamsch

Dr. F. LACHANCE

Des Hôpitaux de Paris Spécialité : CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE

Consultations: de 2 à 5 p.m. Téléphones: Bureau: Main 2604-Rés. Main 2613

Bureau: Bloc somerset Avenue du Portage WINNIPEG

Dr. N. LAURENDEAU

Ex-Interne de l'Hôpital St-Boniface Bureau et résidence :

163 Avenue Provencher, St-Boniface Téléphone Main 1392 HEURES DE CONSULTATIONS : 8 à 9 a.m. 1 à 5 p.m. 7 à 81/2 p.m.

Visite tous les jours à l'Hôpital de St-Boniface

Dr. L. D. COLLIN

Des Hôpitaux de Paris Ex-Interne des Hôpitaux de Montréal: St-Paul et Notre-Dame

Spécialité : CHIRURGIE D'URGENCE Consultations: 2 à 5 heures p.m.

BUREAU : Cadomin Building, Chambre 106 Coin Graham et Main

WINNIPEG Tél. Bureau: M. 4639. Rés. M. 4640

Dr. R. J. HURST CHIRUBGIEN

Membre du Collège noyal d'Angleterre, médecin licencié du Collège Royal à Londres.

Spécialité : MALADIES NERVEUSES ET MA-LADIES DES FEMMES Bureau: 305 Bâtisse Kennedy Avenue du Portage (En face du magasin Eaton) Telephone Main 814

Consultations: 10 à 12, 3 à 5 et 7 à 9

M. A. LANDRY

Orferre-Spécialiste

Dans les montres les plus compliquées. Travail garanti 59 AVENUE PROVENCHER Coin de l'avenue Provencher et la rue St-Joseph

AVOCAY, NOTAIRE, ETC. MCINTYRE BLUCK PHONE MAIN 1554 WINNIPEG

DENTISTE

Gradué du Collège Dentaire de Chicago, Lauréat du Collège Dentaire de la Nouvelle Orléans, membre fondateur de la société de Stomatologie.

NOUVELLE ADRESSE 356 Rue Main, Bâtisse de la Great-West permanent Loan Co. au 7eme. étage.

M. GERVAIS BURBAU No. 426, RUE ST-JEAN-BAPTISTE

ST-BONIFACE COMBULTATIONS

9 à 11 L m.

1 à 4 p. m.

7 à 10 p. m. TRLEPHONE MAIN 8174

Chirurgien-Dentiste 'DISMORR" BLOCK, SUITE 327 AVENUE DU PORTAGE

WINNIPEG Le Docteur a la pratique du Collège de St-Boniface et parle les deux langues, le français et l'anglais.

PHONE M. 7929

Dr. W. LEMAIRE

MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

Bureau et Résidence :

60 Rue Marion, St. Boniface PHONE MAIN 5253 HOPITAL PRIVÉ



n'est pas bien remplie, la guérison peut être douteuse. Des remèdes purs, contenant toute leur essence, peuvent mettre un homme sur le chemin de la santé.

Achetez vos remèdes chez nous, et vous serez csrtains d'avoir ce que le docteur prescrit

A. McRUER

Pharmacien-Opticien Coin Marion et 24 Avenue. Pro-DesMeurons

vencher Téléph. M. 5604 Téléph. — M. 5603

— POUR VOS —

EPICERIES et

**PROVISIONS** 

ALLEZ CHIZ

AvenueTaché, St-Boniface Où vous aurez toujours des mar chandires de première qualité.

ROBERT GENS PROFESSEUR DE

Studio.

410 RUE LANGEVIN Tel. Main 3998 St-Boniface

Louis MATILE

Horloger Expert

131 RUE MARION. NORWOOD Horlogerie, Bijouterie, Orfevrerie.

de premier ordre. Reparations en tout genre. Travail soigné, Prix moderes. MAISON DE CONFIANCE Norwood

DES HORLOGES **FANTAISIES** 

DE MARQUES FRANGAISES

sont en vente chez 'BIRKS' at Fils horlogers-bijoutiers à Winnipeg à des prix variant entre \$8.50 et \$15.00

HENRY BIBKS & FILS LU **JOAILLIERS** 

> Winnipeg Porte & Markle

Directeurs ON PARLE FRANÇAIS

DEMANDE

Des hommes sont demandés de suite pour suivre les cours de l'Ecole des Machines à Gazoline à Winnipeg. On apprend à conduire et réparer les Locomobiles à Gaz, les automobiles, et les chariots automobiles—aussi les machines Marines fixes, et Traction à la Gasoline. Quelques semaines de lecons sont seulement nécessaires. Nous avons une agence gratuite d'emplois qui est notre propriété dans presque chaque grande ville du Canada et des Etats-Unis. Ecrivez ou voyes-nous pour pamphlets lilustrés.

Rue Main, Winnipeg (En face de l'Hôtel-deVille) (En haut)

T. A. IRVING JOS. TURNER J. W. MOUL PRIX FOURNIS SUR DEMANDE TELEPHONE Main 8132

STANDARD PLUMBING CO'Y No. 44 AVENUE PROVENCHER

SAINT BONIFACE. Appareil de Chauffage à air chaua Ou à vapeur, Plombiers une spécsalité, une spécialité.

Spécialité de travaux de moteurs légers. Réparations mise à neuf et construction de camions - automobiles, automobiles et pièces déta-

Voitures de Location et Touriste

à toute heure de jour et de nuit Phone Main 2498 OFFICE, ATELIER ET GARAGE Coin des rues Horace et Saint-Joseph, Norwood

EUGENE CONTANT GERANT

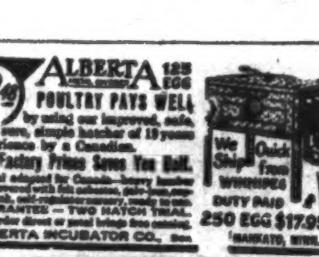

Lavoie & Cie

Importateur de Vins, Liqueurs et Cigares

Saint-Bonita ce

Si vous voulez vous procurer un bicycle léger, solide et bon coureur, soit de marque belge, soit de marque canadienne allez chez

Alb. Vandendriessche

En face du Club Belge bons bicycles, bicycles de course et autres, pour hommes et dames. Un stock de 15 à 25 vélos toujours en magasin.

Réparation de vélos de toutes marques et avec pleine garantie. Travail soigne, Prix raison. nables, prompte livraison

Ed. Franck

Essayez, et vous serez satisfait.

MAÇON ET CONTRACTEUR Toute sorte d'ouvrage en pierre, brique

N'oubliez pas de lire les Petites Annonces du "Mani-

142 Rue LANGEVIN

# GRAIN

FERMIERS-ATTENTION Correspondance en Français

Nous travaillons spécialement pour nos fermiers français

et surveillons soigneusement

L'inspection et le dechargement du grain qui nous est consigne

Nous avons payé des cautions au gouvernement et sommes licenciés pour faire le commerce de grain

Nous vous obtiendrons les plus

Canada Atlantie Grain

LIMITED Références: THE MOLSONS BANK Winnipeg, Man

Bureau: 504 GRAIN EXCHANGE Winnipeg

Nous garantissons un service rapide, efficace et honnête

A nos lecteurs du dehors de Montreal

FAITES VENIR UN CATALOGUE

De Scroggie

C'est le plus important livre d'occasions jamais publié. Il met ce giganterque magasin de Scroggie à votre porte. Il vous permet de choisir de la marchandise dans ce catalogue dans votre maison et de vous la livrer de la façon la plus rapide possible, et à des prix plus bas que vous pourriez payer partout ailleurs.

Le catalogue de printemps et d'été de Scroggie contient des occasions dans tous les vêtements pour hommes, femmes et enfants. Tout ce qu'il faut pour la maison.

C'est le seul catalogue general complet qui soit publie en français au Canada Vous manquerez quelques occasions de valeur si vous ne faites pas venir un exemplaire de ce catalogue. Il vous épargnera de l'argent. Faites-en venir un aujourd'hui

-il est GRATIS sur demande. Adressez: W. H. Scroggie

Achetez ce qui est fabrique a Winnipeg

MONTREAL

dises fabriquées à Winnipeg" pendant la semaine du 11 au 17 mai, Voilà l'occasion pour vous de vous rendre compte de la diversité et de l'énorme quantité de produits manufacturés dans notre cité par nos concitoyens. PURITY PURITY FLOUR.-La farine

pure est faite à Winnipeg (St. Boniface) dans la meunerie la plus grande de l'Empire Britannique. Le meulage soigneux, la supervision d'un laboratoire sévère, exécuté dans notre manufacture vous garantissent une qualité uniforme et de premier choix. PURI-TY est la farine étalon du Canada.

"PLUS DE PAIN ET DU MEIL-

LEUR PAIN"

Limited

Les marchands en détail de la

cité feront étalage de "marchan-

En magasin beau choix de Achat Considerable de Sous-vetements ons bicycles, bicycles de course

Au Plus Bas Prix de la Ville En vente pour moins que le prix du gros Camisoles et caleçons, marque Penman, valant \$1.00 pour...... 65c

Camisoles et caleçons en coton ouaté, valant 65c pour ...... 45c Sous-vêtements en laine écossaise, devant croisé. valant \$1.00 le morceau pour............ 76c Sous-vêtements pure laine, marque Penman, de couleur naturelle. Grandeurs, 34 à 44, valant \$1.25 le vêtement pour...... 99c Sous-vêtements à côtes, très épais, valant \$1.50 le vêtement pour...... \$1.26 Camisoles et caleçons en soie et laine (Hewsen) valant \$2.50 le vétement pour...... \$1.75

- CHEZ

15 AVENUE PROVENCHER

FLOUR

ST-BONIFACE

# Page du Cultivateur

Nous recevons de la Société d'A griculture de Woodlands la liste des prix donnés à l'exposition d'agriculture, tenue à Elie le 1er oc- nard.

C'est un document qui montre quelle excellente culture on fait dans cette région. Ce document montre que la culture mixte y prend un essor considérable. Il en sortira une prospérité considéra-ble. Ce pays possède une popula-tion française nombreuse et nous sommes particulièrement heureux d'une telle intensité d'initiative. Nous remercions la Société de Woddlands de nous avair fait parvenir sa liste de prix. Au besoin cette liste pourra servir de document contre ceux qui nous traitent d'arriérés.

Parmi les gagnants des prix nous remarquons surtout le nom

M. Bénard, en le sait, possède à Elie une des plus belles fermes de la province. Voilà un député qui encourage véritablement l'agriculture, et paie d'exemple :

Classe 2—Cheveaux de Ferme

Sec. 2.-Chevaux de ferme: 1 E. Beaudry, St-Eustache. Jument et son poulain-2. Art. Lachance, Si-Eustache.

Sec. 3.-Pouliche de 3 ans : 1 F. Moreau, St-Eustache. Sec. 4.-Pouliche de 2 ans: 1 E. Beaudry; 2. F. Moreau.

Sec. 5.-Pouliche de 1 an: 1 Aimé Bénard, Benard. Sec. 6.—Paire sous harnais: 1

W. Moreau, St-Eustache; 2. J. Lachance, St-Eustache; 3. Aimé Bé- Elie Dufresne. nard, Bénard. Classe 3-Cheveux d'usage général

Sec. 1-Jument et poulain: 1 A. Allard, St-Eustache; 2. E. Dufresne, Elie; 3. Ant. Paille, Be- Benard. nard.

Sec. 2-Pouliche de 3 ans: 1. E. Beaudry, St-Eustache. Sec. 3-Pouliche de 2 ans: 1 P. N. Désillets, Elie; 2. Chas. Ger-

vais, St-Eustache; 3. Mme L. Beaudry, St-Eustache. Sec. 4-Pouliehe de 1 an: 1er. Jos. Lachance; 2e Ls. Bernardin,

Elie. Sec 5-Paire sous harnais: Aimé Bénard; 2e. J. Balese, St-Eustache; 3e. Alfred Lachance, St-

Eustache. Sec. 6-Paire pour route: 1er. Lachance. Aimé Bénard; 2e. Alfred Lachance; 3e. J. Balese.

Classe 4-Chevaux de route ou de voiture

Sec 2.—Jument et poulain: 1er | nard F. Lachance, St-Eustache; 2e Aime Benard.

Sec. 3—Cheval non reproduc- B. Deslauriers. teur de 3 ans: 1er F. Laflèche.

Sec. 4-Pouliche de 2 ans: 1er. A. Allard; 2e Jno. Brey, Oakville. Deslauriers. 3e Wm. Burke, Benard.

Sec. 5-Pouliche de 1 an: 1er. Achille Beaudry, Benard.

Sec. 6-Paire sous harnais: 1er. Achille Beaudry; 2e Jno. Brey. Sec. 7-Harnais simple: 1er Dr Marsolais, St-Eustache; 2e W. Moreau; 3e Ali. Houde, St-Eustache.

Sec. 8-Cheval de selle: 1er A. Allard; 2e Aimé Bénard; 3e A. Senécal. Sec. 9-Cheval pour dame: 1er.

Mile Mary Houde; 2e Mme Theo. Roy: 3e Mme Wm. Carrière. Sec. 10-Cheval de selle pour dame: 1er Mlle C. Houde; 2e Mlle

Brev. Oakville; 3e Mlle Besse, Spécial-Pony: 1er C. Elmer, Elie; 2e Aimé Bénard.

Classe 5-Bétail à cornes courtes (de race)

Sec. 1-Taureau de 3 ans ou plus: 1er J. B. Deslauriers. Sec. 4-Veau: 1er J. B. Deslau-

liers. Sec. 5-Vaches, tous ages: 1er.

Flie Dufresne.

Classe 6-l'Inktein de race

Sec. 1—Taureau d e2 ans: 1er. Aimé Bénard. Sec. 2.—Taureau de 1 an: 1er. Aimé Bénard.

Sec. 3-Veau: 1er Aimé Bé-Sec. 4—Bœufs, tous âges: 1er.

Aimé Bénard. Sec. 5-Vaches, tous âges: 1er. Aimé Bénard.

Sec. 6-Génisse de 2 ans: 1er. Aime Bénard. Sec. 7-Génisse de 1 an : 1er Ai-

mé Bénard. Sec. 8-Génisse: 1er Aimé Bé-

Ayrshire de race

hard.

Sec. 13-Vaches, tous âges: 1er Aime Bénard.

### Les Précautions Sages

préviendront les petits maux o aujourd'hui de devenir des maladies sérieuses demain, ou dans l'avenir. Pour les dérangements des organes digectifs, your pouvez your fler aux

Sec. 14-Génisse de 2 ans: ler Aimé Bénard Sec. 16-Génisse: 1er Aimé Bé-

Hereford de race .

Spécial-Vache: 1er Jno. Brey. Génisse de 2 ans: 1er Jno Brey. Génisse de 1 an: 1er Jno. Brey. Génisse: 1er Jno. Brey.

Brown Swiss de race Spécial-Bœufs, tous âges: 1er. Elmer. Elie.

Vaches, tous ages: 1er C. Ebner. Veaux, tous âges: 1er C. Elmer. Class 7-Boeufa de boucherie Sec 1-Vaches, tous âges: 1er. Laflèche; 2e Aimé Bénard; 3e B. Deslauriers.

Sec 2-Génisse, de 2 ans: 1er Aimé Bénard. Sec 3-Génisse de 1 an: 1er J. de M. Bénard, le député d'Ibervil- B. Deslauriers; 2e Aimé Bénard. Sec. 4-Génisse: 1er Art. La-

chance: 2e Aimé Bénard. Classe 8-Autre bétail

Sec. 1-Bœufs de travail: 1er. Wm. Burke, Benard. Sec. 3-Jeune bœuf de 2 ans : 1er Aimé Bénard.

1er J. B. Deslauriers; 2e Aimé Bé-Sec. 5-Vache à lait: 1er E.

Beaudry; 2e Aimé Bénard; 3e F. Tremblay. Class 9-Moutons (longue laine)

Sec. 2-Paire de brebis: 1er Elie Dufresne, Elie. Sec. 3-Paire, petites brebis: 1er

Sec. 4-Mouton: 1er Elie Du-

Classe 10-Moutons (laine courte) Set. 1-Tous âges: 1er Aimé

Sec. 2-Paire de brebis: 1er Aimé Bénard. Sec. 3-Paire de jeunes brebis: 1er Nap. Dessillets; 2e Aimé Bé-

Sec. 4-Mouton: 1er Nap. Dessillets. Elie: 2e Aimé Bénard. Classe 11-Cochons Berkshire

Sec. 1—Verrat, tous âges: 1er Alf. Lachance. Sec. 2-Truies, tous âges: 1er

Alf. Lachance. Sec. 4-Truie de 1 an:1er Alf.

Chester White

Sec. 5-VeVrrat: 1er Aimé Bé-Sec. 6-Truies: 1er Aimé Bé-

Sec. 7-Truie d'un an ou audessous: 1er Aimé Bénard; 2e J.

Sec. 8-Truie de 1 an ou audessus: 1er Aimé Bénard; 2e J. B.

Poland China

Sec. 9-Verrat, tous âges: 1er Brev. Alf. Lachance. Sec. 10-Truie, tous âges: 1er. Alf. Lachance.

Cochons (autres espèces)

Sec. 1—Truies, tous âges: 1er Aimé Bénard; 2e Jos. Lachance. Sec. 3—Paire de cochons de boucherie: 1er J. B. Deslauriers; 2e Houde.

Aimé Bénard. Spécial—Duroc Jersey Verrat, tous âges: 1er S. Besse. Verrat d'un an ou au-dessous

1er S. Besse. Truie d'un an ou au-dessous: 1 rière.

Classe 13-Volailles Sec. 1—Vieux dindons: 1er Alf Lachance: 2e Wm Moreau. Sec. 2-Jeunes dindons: 1er Alf Lachance; 2e Frank Tremblay,

Sec. 3-Paire d'Oies: 1er Frank Tremblay; 2e J. Albert, St-Eusta-

Sec. 4-Paire de Canards: 1er. F. Laflèche; 2e Alf. Houde. Sec. 5—Plymouth Rocks: 1er J. B. Deslauriers, Elie; 2e A. Allard. Sec. 6—Paire de gibier: 1er Ls. Bernardin, Elie.

Sec 11-Paire de Leghorns: 1er A. Allard; 2e Aimé Bénard. Sec. 13-Paire d'Orpingtons 1er F. Tremblay; 2e Aimé Bé-

Classe 14—Grain

Sec. 1-Blé, autre que le Red Fyfe: 1er F. Tremblay; 2e J. Balese: 3e Jos. Bouchard, Elie. Sec. 2-Blé Red Fyfe: 1er E. Beaudry; 2e J. Lachance; 3e A. Senécal

Sec. 3—Avoine: 1er J. Albert; 2e Art. Lachance; 3e Aimé Bé-

Sec. 4—Petite avoine blanche 1er Art. Lachance; 2e Jos. Lachance.

Sec. 7—Orge: 1er J. Albert; 2e . B. Deslauriers; 3e Jos. Lachan-Sec. 8—Pois des champs: 1er A.

Lachance; 2e Jos. Bouchard. Sec. 9-Lin: 1er Alf. Lachance; 2e Aimé Bénard Sec. 10-Orges, toutes espèces

1er Aimé Bénard. Sec 11-Spécial, meilleurs 5 minots de blé Red Fyfe: 1er E. Beau-

### Hopital Prive du Dr. B. Gerzabek

415-417 AVENUE PRITCHARD . WINNIPEG, MAN. TELEPHONEST. JOHN 474

Maladies de Cœur, Maladies d'Intesties, Maladies de Ro

L'hôpital privé du Docteur Gerzabek n'a pas l'apparence ni l'atmosphère des titutions de ce genre. Le nombre des patients étant fimité à seize, chaque paassuré d'one attention individuelle toute spéciale. Vingt deux aus d'expérience durant le-quelles le Docteur Gerzabek s'est fait une réputation et à bâti p'uniours hépitaux comptent pour beaucoup quand une personne considére ce qu'elle doit faire et où elle doit all r pour récouvrer.le santé. Le traitement en pirin air pour les maladies sans gravité ne demandant pas

les soins speciaux de l'intérieur est ouvert jour et nuit. Piu- de 18.000 cas de ce g nre ont éte traités avec satisfaction dans les derni-DR. B. GERZABEK.



#### Les Réservoirs et les Auges en Beton Ne pourrissent ni ne Percent jamais

L'es réservoirs les plus pratiques, que ce soit pour l'eau ou les égouts, se font en béton. Ils ne rouillent jamais, ni ne pourissent, ne séchent ou percent. Ils ne nécessitent jamais de nouveaux cercles ou de peinture. Ils durent toute une vie et, rarement, ils ont besoin d'être réparés, ce qui en fait des réservoirs les moins dispendieux qui puissent être construits.

Des Auges Propres, Sanitaires, pour l'eau sont tout aussi nécessaires que les animaux qui s'y abreu-vent. Le cultivateur qui a le soin de voir à ce que ses animaux aient, dans des auges, permanents et sanitaires un approvisionnement abondant de bonne eau claire et propre, est un cultivateur qui sait surveiller ses propres intérêts. "Ce que le Cultivateur peut faire avec le Béton," tel est le som d'une magnifique brochure qui vous renseignera sur les réservoirs en béton, les auges pour l'eau et autres moyens d'employer le béton, qui aideront au cultivateur à économiser plusieurs plastres. Ecrivez des aujourd'hui.

Bureau d'Informations pour le Cultivateur CANADA CEMENT COMPANY LIMITED 522 Edifice Herald, Montreal

Class 15-Racines et Légumes Sec. 1-Patates Early Rose: 1er dans les provinces du Mani-S. Besse; 2e Aimé Bénard; 3e J. toba, de la Saskatchewan et

nardin; 3e J. Albert. Sec. 3-Patates, Country Gent-Burke. Sec. 4-Navets Swede: 1er Jno.

Sec. 4-Navets blancs: 1er A. J. Préfontaine; 2e Elie Dufresne; 3e Alf. Lachance.

Sec. 5-Nayets, toutes sortes: 1 Wm. Carrière; 2e Aimé Bénard 3e N. Dessillets.

Sec. 6-Betteraves courtes: 1er | Estimation fournie sur demande Jos. Lachance; 2e J. Albert; 3e A.

Sec. 7—Betteraves longues: 1er A. J. Préfontaine. Sec. 8-Mangold Wurtzels: 2e Wm. Burke; 3e Alf. Lachance.

ce; 2e M. Bernardin; 3e W. Car-Sec. 10-Carottes courtes: 1er.

A. Allard; 2e M. Bernardin; 3e J. Albert. Sec. 11—Carottes longues: 1er Jos. achance: 2e L. Bernardin. Sec. 12-Fêves blanches: 1er J.

Bouchard; 2e Wm. Burke; 3e M. Bernardin. Sec. 13—Fêves, toutes sortes 1er Mme L. Beaudry; 2e A. J. Préfontaine; 3e Nap. Bernardin.

Sec. 14—Pois de jardin: 1er J. Bouchard; 2e Nap. Bernardin; 3e J. Lachance. Sec. 15-Oignons rouges: 1er J. Albert; 2e Alf. Lachance; 3e Wm

Carrière. Sec 16—Oignons jaunes: 1er J. Albert: 2e M. Bernardin. Sec. 17-Oignons blancs: 2e A. Lachance.

Sec. 18-Oignons patates rou-(A suivre sur la Page 5)



### BUREAU DES TERRES DU DOMI-

NION, DISTRICT DE WINNIPEG AVIS

Avis public est par les présentes les blancs de soumissions. donné que le et après le 16 Novembre 1914, les terres à culture suivantes seront mises à la disposition du public qui voudrait faire ses entrées comme

Sections 1, 2, 12 and those portions | Winnipeg, 26 Octobre, 1914. of Sections 13 and 14 lying outside of land comprised in Timber Berth No. 1016, Block 1, Township 24, Bange 8, East of the Principal Meridian will be

open for homestead entry. Daté à Winnipeg, ce 8 Octobre 1914

On demande des agents Sec. 2—Patates, Beauty of He- Alberta, pour prendre des bron: 1er J. Balese; 2e Nap. Ber- abonnements au journal "Le Manitoba." Nous accorlemen: 1er Jos. Bouchard; 2e Wm derons 25 p.c. de commission par abonnement.

### F. DANDURAND

Contracteurs en CHARPENTE, MACONNERIE, Etc.

Ouvrage garanti

Telephone Main 3204 46 rue Hamel ST-BONIFACE

# Sec. 9-Panais: 1er J. Lachan-Boutique de Forge

Rue Dumoulin, St-Boniface

M. J. LALIBERTE, forgeror de première classe, ayant fai l'acquisition de la boutique de M. L. Laurendeau, sollicite le patronage du public. Ferrage de chevaux: une spécialité.

J. Laliberte



DES Soumissions cachetées, adressées au Maître-Général des Postes, seront reçues à Ottawa, jusqu'à midi, vendredi le 13ème jour de Novembre, 1914, pour le ransport de la poste de Sa Majesté, par contrat pour quatre ans, trois fois par semaine, aller et | tions. retour entre Starbuck et la route Rurale No. 1. Tel service devant commencer au plaisir du Maître-Général

On peut obtenir aux bureaux de Starbuck et au bureau de l'Inspecteur des Postes les avis imprimés énumérant les autres renseignements quant aux conditions du contrat, ainsi que

Téléphonez:

Bureau de l'Inspecteur des Postes, H. H. PHINNEY. Inspecteur des Postes.

SIROP Dr CODERRE POUR LES ENFANTS. Est offert aux mères de famille, tel que préparé par le Dr. J. Emery Coderre, et positivement le seul recommandé par tous les médecins de "l'Université et du Col-

lège Victoria". Voici les noms : Dr. A. P. BRAUBIEN. Dr. O. RAYMOND, Dr. A. P. DRLVECCHIO. Dr. HECTOR PELTIEM.

Dr. A. B. CRAIG.

Dr. G. O. BRAUDRY,

Ayez de l'estomac-l'homme qui prend les

PILULES MORO

a bon estomac et bonne santé.

D'abord ces pilules ne sont pas de simples re-mac très faible et chaque repas était suivi de

mèdes empiriques; c'est une médication scienti-maux de tête, de douleurs dans les membres, de

fique préparée par des médecins d'expérience maux de coeur. Je me rendais régulièrement à

ayant élaboré un traitement où est concentré le mon ouvrage, mais avec quelle peine je travail-

vetés préparés sans garantie et sans surveillan-prendre quelques boîtes de Pilules Moro pour

La garantie de la qualité de fabrication du re-car j'en étais arrivé à souffrir de tout mon être;

Si vous voulez en avoir la preuve, lisez le té-se partageaient mes heures." - OSWALD DA-

CONSULTATIONS GRATUITES. - Hommes malades, venez voir les médecins de la Com-

Les Pilules Moro sont en vente chez tous les marchands de remèdes. Nous les envoyons

N'OUBLIEZ PAS QUE L'IMPRIMERIE DU MANITOBA EST OUTILLEE

POUR EXECUTER TOUTES SORTES D'OUVRAGESMUN ICIPAUX, TELS QUE

RAPPORTS D'AUDITEURS, LISTES MUNICIPALES, FORMULES, ETC., ETC.

pagnie Médicale Moro, ou écrivez-leur, ils vous indiqueront le moyen de vous guérir. Ils donnent

leurs conseils gratuitement et leurs prescriptions sont à la portée de toutes les bourses. Leurs

bureaux, au No 272 rue Saint-Denis, Montréal, sont ouverts, excepté le dimanche, de 9 heures

aussi par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c pour une boite. \$2,50

pour six boîtes. Toutes les lettres doivent être adressées: COMPAGNIE MEDICALE MORO,

Les Pilules Moro sont une spécialité pour les hommes.

du matin à 8 heures du soir, les mardi et samedi, et jusqu'à 6 heures les autres jours.

mède est aussi essentielle que la garantie de la jusqu'aux reins qui étaient atteints. Bien que dé-

L'estomac et le bon estomac est considéré

comme le source de toute énergie et de toute

bonne humeur. Il suffit d'avoir un peu fréquen

té les gens qui souffrent du défaut contraire, de la faiblesse de l'estomac ou de la dyspepsie, pour

être parfaitement convaincu que l'énergie ou la

bonne humeur leur font complètement défaut. Lorsque vous voyez un individu aux joues creu-

ses, affaissé, aux traits tirés, se laissant aller

sans courage ni décision, vous pouvez être sur

que vous avez affaire à un dyspeptique pronon-

cé. Et aussitôt que vous avez vécu avec lui quel

que temps, vous constaterez combien cette affec-

tion se répercute sur son caractère, ses manières

De là à conseiller à chacun le soin de son esto-

mac, il n'y a qu'un pas; mais ce qu'il importe

surtout, c'est de se soigner raisonnablement et

Il ne faut pas oublier que les remèdes pour la

dyspepsie abondent; qu'en tout endroit on peut

en trouver d'annoncés et de pronés. Mais com-

bien peu valent quelque chose! Combien d'esto-

macs irrévocablement ruinés! Combien d'orga-

Pour notre part nous ne connaissons pas de

Rien n'est plus dangereux que les remèdes bre-

Avec les Pilules Moro vous êtes sûr de réunir

l'un et l'autre et c'est pourquoi les guérisons en-

traitement plus efficace que celui des Pilules

produit de leur science et de leurs efforts.

de prendre les remèdes qui conviennent.

et son commerce ordinaire.

nismes détraqués!

vertu médicale.

moignage suivant:

registrées sont si nombreuses.

272 rue Saint-Denis, Montréal.

Moro.

Dr. P. MUNRO. Dr. L. B. DUROCHER, Dr. D. W. ARCHAMBAULT, Dr. The, E. D'ODET D'ORSONNISSE. Dr. A. T. BROSSHAU.

M. OSWALD DAGENAIS, 8 Dalton,

Lowell. Mass.

beaucoup de mauvaises digestions; j'avais l'esto-

"Depuis de nombreuses années je souffrais

"Plusieurs médecins m'ont traité, mais leurs

remèdes ne me faisant aucun bien, je décidai de

voir si je ne serais pas soulagé sur quelque point,

sirant de tout coeur un prompt rétablissement, je

fus cependant étonné de me trouver mieux au

bout seulement de quelques semaines de traite-

ment. Une quinzaine de boîtes de Pilules Moro

m'ont débarrassé de tous les autres malaises qui

GENAIS, 8 Dalton St., Lowell, Mass.

Dr. BLZEAR PAQUIN. Dr. J. A. Roy, Dr. R. H. TRUDEL, Dr. J. B. BIBAUD, Tous ces médecins ont certifié que le Sirop du Dr. CODERRE pour les enfants est préparé avec les médicaments propres au traitement des maladies des enfants telles que : Coliques, Diarrhée, Dysenterie, Dentition douloureuse, Tous,

Dr. Alex. GERMAIN,

Insi: lez auprès de votre marchand pour qu'il vous danne le Sirop du De. CODERRE et n'en acceptez jamais d'autre. Evitez les imitations. Vendu par tous les marchands de remèdes, à gent l'amtente



# LAVER

Toute personne se trouvant seul chef de famille ou tout individu mâle de plus de 16 ans, pourra prendre comme homestead un quart de section de terre de l'Etat disponible au Manitoba, dans la Saskatchewan ou dans l'Alberta. Le postulant devra se présenter en personne à l'agence où à la sousagence des terres du Dominion pour le district. L'entrée par procuration pourra être faite à n'importe quelle agence, mais pas aux sous-agences, à certaines conditions, par le père, la mère, le fils, la fille, le frère ou la

sœur du futur colon. DEVOIR-Un séjour de 6 mois sur le terrain et la mise en culture d'icelui chaque année au cours de trois ans. Un colon peut demeurer à neuf milles de son homestead sur une ferme d'au moins 80 acres sous certaines conditions; une maison habitable doit être construite sur le homestead à moins que la condition de résidence ne

soit accomplie dans le voisinage. Dans certains districts un colon dont les affaires vont bien aura droit de préemption sur un quart de section se trouvant à côté de son homestead. Prix, \$3.00 l'acre.

DEVOIR-Devra résider six mois chaque année au cours de trois ans à partir de la date de l'entrée du homestead et 50 acres de culture en plus. La patente pour la préemption peut être obtenue en même temps que celle de homestead sous certaines condi-

Un colon qui aurait forfait ses droits de colon en ne pouvant obtenir sa préemption pourra acheter un homestead dans certains districts. Prix, \$3.00

l'acre. DEVOIR-Rester six mois dans chacun des trois ans, cultiver cinquante acres et bâtir une maison vaiant \$300. La quantité d'acres a cultiver peut être réduite en cas de terrains rocassleux, trop durs ou en broussailles. On pourra sous certaines conditions remplacer la culture par l'élevage des animaux.

W. W. CORY, Sous-ministre de l'Intérieur. N B .- La publication non-autorisée de cette annonce ne sera pas payée.

Abonnez-vous au "MANI-L RANKIN, Agent. Shileh cotte el bon murché en tait tage de ban. TOBA" \$1.00 par année.

### LA POUDRE A GOLD DUST **NETTOIE** TOUT

Elle fait l'ouvrage plus à fond que le savon ou tout autre produit affecté au nettoyage - en deux fois moins de temps et avec la moitié moins d'ef-

> à la maison, et facilitezvotre travail à l'aide de la poudre

> Faites que tout reluise

GOLD

pour nettoyer tout ce qui se presente - le tinge et la vatsselle, les planchers et les portes, les pots et les chaudrons, les vitres et les boiseries.

VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE SAVON, DE BURAX, DE SOUDE, D'AM-MONIAQUE, DE NAPHTE, DE PÉTROLE ET D'AUTRES INGRÉDIENTS ÉTRANGERS, AVEC LA "GOLD DUST." ELLE FAIT TOUT L'OU-

VRAGE À ELLE SEULE. EMPLOIS VARIÉS | Lavage du linge et un sa vanneue, récurage des planchers, netto-nu La page des hoiseries, des prétarts, de l'argenterie et des objets en fer-

blanc, polissage du carvre, nettovage du buln. des toyaux, etc., adoucissement de l'eau et préparation du plus beau savon mou. GALD DUST.

Preparée par THE N. R. FAIRBANK COMPANY, Montréal-fabricants du "SAVON FAIRY."

Abonnez-vous au

# MANITOBA"

\$1.00 par année

#### (Suite)

-Je vous suis bien reconnaissonte pour les services que vous m'avez rendus; si je ne vous en pas remercié plus tôt, et si je ne vous en exprime pas autrement ma trouver d'expression pour vous dire permettre de continuer seule mon chemin, dit-elle, en retirant sa main, que par distraction, sans doute, il pressait dans la sienne Et afin que vous ne pensiez pas que que celle d'où je suis d'abord sorti ce que vous venez de faire pour avec elle. Pourtant non, il n'y une inconnue n'est d'aucune va- avait pas cette lanterne allumée. leur, regardez-moi et cessez de for- Comment retrouverai-je cette rue mer des soupçons injustes.

En même temps, elle découvrit son visage à la lumière, et St-Luc vit et admira les traits de cette femme. Malgré ce qu'elle venait de dire et ce qu'elle venait de faire, il y avait tant de modestie et de dignité à la fois dans son regard, qu'il comprit qu'elle agissait sous l'impulsion d'un sentiment dont il ne comprenait pas exactement la nature.

nom? demanda-t-il respectueuse-

-Oui; je m'appelle Henriette, répondit elle sans hésiter.

sentiment d'admiration pour cette rien faire dans cette ville, me voijeune feinme, et un grand désir de ci plongé dans une aventure mysfaire sa connaissance.

vous présenter mes respects chez vous? continua-t-il.

-Je ne puis vous dire où je de- duquel pe suis sûr. meure; et je ne pourrais vous rece-Ne m'en demandez pas davantage; tez-moi de vous quitter, monsieur.

ser aller seule ainsi ! vous pourriez | ber. Trim arrivait en même temps être insultée. Laissez-moi veiller et se trouvait à la porte de l'hôtel. encore quelque temps sur vous. Je vous suivrai de loin.

plie, ne me suivez pas.

Le ton de la jeune semme était | matin, tu me laisserais dormir. si suppliant, il y avait en même temps taut d'effroi dans son rede surprise et d'étonnement. doit y avoir, pensa-t-il, un profond | quand Trim entra. mystère ou un grand dévouement. Il hésita, puis il dit avec une émotion dans la voix :

—Doutez-vous de ma franchise ou de mon respect en vous offrant ma protection, et craignez-vous que | brigands ? j'en abuse? vous me jugez mal vous n'avez pas le droit de me craindre ni de me mépriser.

En entendant ces paroles, l'inconnue leva les yeux au ciel, un pendant qu'une larme brillait à sa ter. "C'est d'ici, se dit-il, que je paupière.

re de la lampe, réflétait la loyauté seph. Arrivé à la première rue à

de son caractère. tendant les mains, me brisent le vons," et il la suivit, examinant n'y avait pas moyen de réaliser cœur. Vous interprétez mal mes attentivement. Il commençait à pensées, si vous croyez que j'éprou- faire grand jour. Une cinquantaive de la crainte, de la défiance, ou ne de pas plus loin, il vit une rue à tout autre sentiment que ceux de droite, qui courait perpendiculail'estime et de la reconnaissance, rement à celle où il se trouvait; chaque instant à être découverts. Oh loui, une reconnaissance bien "ce doit être la rue dans laquelle Mais il était devenu encore plus profonde pour tout ce que vous j'ai entendu les cris," pensa-t-il, et difficile d'en sortir qu'il ne leur avez fait pour moi; et je ne sais il entra dans cette rue. Un peu avait été difficile d'y entrer; parce comment vous exprimer tout ce plus loin, il vit un clos de bois, où que, leur présence étant connue, que j'éprouve, et pourtant, il faut de nombreuses piles de planches toutes les issues étaient gardées par encore que je vous supplie de me couvraient une grande étendue de des personnes qui, outre leur haigrandes, les raisons qui m'obligent cèdres la séparait du chemin; la l'espoir de gagner les récompenses d'en agir ainsi.

L'emotion gagnait St-Luc; au lieu de lui répondre, il contemplait son visage animé et ses yeux humides et brillants, qui le suppliaient la clôture. avec tant d'anxiété. La situation commençait à devenir embarrassante; l'inconnue tressaillit et dit tra l'entrée du clos de bois. d'une voix émue :

-Me refuserez-vous ?

St-Luc & lui vous arrivait encore quelque malheur. Vous êtes seule; vous avez lieu la lutte. été insultée par des brigands, vous pourriez l'être encore. Si vous le désirez absolument, je me retirerai mais, je vous en supplie à mon tour, permettez que je vous suive, d'assez loin pour que je ne puisse vous voir mais d'assez près pour que je priisse entendre vos cris, si vous aviez encore besoin de mon secours.

-Vous le promettez ?

-Je le jure sur mon honneur. La jeune fille marcha alors rapidement jusqu'à la première rue, puis, tournant encore à gauche, prit le milieu du chemin. Cette retournant vers Trim : rue était sombre. Des maisons basses, en bois, de distance en distance, étaieni bâties de chaque côté. Les volets étaient fermés et l'on n'apercevait aucune lumière.

St-Luc était complètement égaré; il n'était jamais venu dans ce quartier. Il avait beau examiner, il ne reconnaissait rien, il ne voyait rien et n'entendait rien, sinon le sifflement du vent. Il marcha ainsi une dizaine de minutes, écoutant le moindre bruit. Arrivé au bout de la rue, il lui sembla être tout ce que je remens. Maintenant déjà venu à cet endroit dans la soimonsieur, je vous prierais de me rée. Il regrda à droite et à gauche sans savoir de quel côté diriger ses

-Où suis-je, pensa-t-il; il me semble que cette rue est la même demain? Car il faut absolument que je découvre ce mystère. Je pourrais bien prendre des informations; mais il y a peut-être là-dessous quelque grande infortune, et j'exposerais cette personne, soit à de grands malheurs, soit à de cruelles mortifications, si je confiais à d'autres une découverte qu'elle semble avoir tant d'intérêt à cacher. Pauvre jeune femme, quelle crainte elle avait d'être suivie -Ne me direz-vous pas votre Quelle énergie dans ses supplications, quel feu et quelle modestie en même temps dans son regard J'ai vu une larme dans ses yeux et un frémissement sur ses lèvres Malgré lui. il éprouva un vif Allons, moi qui m'ennuyais à ne térieuse, dont je veux avoir la fin; -Me permettriez-vous d'aller je la découvrirai seul. Si je ne puis en venir à bout, j'emploierai seulement Trim, de la discrétion

Tout en faisant ces réflexions, il voir..., pour le moment du moins. avait continué son chemin et il se trouva bientôt en face de la porte vous ne sauriez croire combien je du collège qu'il ne remarqua pas. suis peiné de vous répondre ainsi, Il tourna à gauche, et arriva bienaprès ce que je vous dois. Permet- tôt à la rue McGill, où il prit un charretier qui le conduisit à son -Mais je ne puis pas vous lais- hôtel. La neige avait cessé de tom-

-Tu me réveilleras le jour, Trim, s'il ne neige pas durant la -Oh! monsieur, je vous en sup- nuit, lui dit St-Luc; si au contraire il neigeait cette nuit ou demain

Le lendemain, à la pointe du jour, Trim montait à la chambre gard, que St-Luc ne put s'empê- de son maître pour le réveiller; Stcher de manifester un mouvement Luc, qui toute la nuit avait rêvé à son inconnue, était déjà debout

> -Quel temps fait-il? Trim. -Froid d'chien! pas neigé.

-C'est bon; tu vas venir avec moi. Penses-tu reconnaître l'endroit où nous avons rencontré ces

-Cré qu'oui. -Vas t'habiller; tu m'atten-

dras à la porte de sortie. St-Luc prit la rue Notre-Dame qu'il suivit jusqu'à la rue McGill. léger frémissement agita ses lèvres | Là, il s'arrêta un peu pour s'orienl'ai aperçue tournant à droite, et La figure grave et belle de St- suivant la rue en face." Il traver-Luc, qu'éclairait en plein la lumiè- sa et continua dans la rue St-Jogauche, il examina de nouveau. -Vos paroles, lui dit-elle, en lui ["Elle a descendu cette rue, sui- tôt décus. Quand ils virent qu'ils porte ou plutôt la barrière, par la- promises. quelle on entrait dans le clos, consisitait en quelques barres de bois, qui avait été jeté à côté, le long de

> -C'est ici, dit Trim, qui s'approcha de son maître et lui mon-

—Je le crois; entrons. St-Luc fit quelques pas et, entre Cette question si simple rappela deux hautes piles de planches, qui laissaient entre elles un espace suf--Ah! madame, répondit-il, je sissamment large pour le passage me ferais un cruel reproche, s'il d'une voiture, il vit à ne pas s'y tromper, que c'était là qu'avait eu

désir violent de punir les bri- d'amour-propre ne fut-elle

-Qu'as-tu fait de ces deux bandits, hier soir ?

-Livrés à patrouille.

un pas asser assuré. Arrivé à qui tu te confiais avait soupconné Boucherie, Epiceries endroit où son inconnue, après un grand dévouement, quoiqu'ils être découvert le visage, l'avait n'en connut point alors toute l'é-St-Maurice, ou si elle avait tourné qu'il l'avait perdue de vue. sutre coin, un peu plus loin, Il y demeurer.

Nous le laisserons continuer ses

#### CHAPITRE XLIV FOUBERIE PUNIE

été offertes, par les autorités, pour ces endroits qu'il la trouverait, et leur appréhension. L'effrei que qu'elle n'était plus dans cette rue. causait la proclamation était exagéré par l'idée que, sous la loi mar- che, il se promit de bien examiner que l'on soupçonnait d'avoir pris ler. Il ne fut pas plus heureux

phants, et se vantaient hautement | cida à ne plus la chercher; laissant que tous les rebelles allaient être au hasard le soin de lui faire dépendus. La terreur parmi les Ca- couvrir, une seconde fois, celle qui nadiens était extrême dans la ville. lui inspirait un si grand intérêt.

La nouevlle s'était répandue que trois des chefs, qui avaient com- peu plus loin que l'église paroismandé les rebelles à St-Denis et à siale, il y avait une maison en St-Charles, étaient arrivés dans la pierre à deux étages. Le rez-deville. Des visites domiciliaires fu- chaussée était occupé par un marent faités dans toutes les maisons gasin de mercerie, au second looù l'on avait le moindre soupçon geait un dentiste qui occupait les que l'un d'eux pût être caché.

nadiennes de Montréal. Plusieurs taire, où se réunissaient souvent pour porter des secours et des con- violents'du Doric Club. Un passade la nuit afin de n'être point dé- paient cet étage, pour entrer et couvertes, braver le mauvais sortir sur la rue Notre-Dame. temps, s'exposer aux insultes pour

étaient entrés à Montréal, étaient l'étroit escalier de cette maison. considérables. Il devenait en conséquence de la plus grande urgence que leur retraite ne fut pas connue, même de leurs amis, de crain- te. te qu'une imprudence, une indiscrétion, ne réveillât la cupidité de quelques personnes en qui ils auraient cru pouvoir mettre leur confiance. Il n'y eut que deux personnes qui surent le lieu où ils se tinrent cachés, pendant les buit jours qu'ils demeurèrent à Montréal. L'une d'elles était la sœur d'un de ces braves jeunes gens venus pour exécuter une mission avec un espoir dont ils furent bie aleur dessein, alors ils songèrent sortir de cette ville dans laquelle ils avaient eu tant de difcultés entrer, et où ils étaient exposés à

dangers le gouvernement se serait | par les femmes de service. trouvé si l'insurrection eut eu la moindre organisation.

Toutes les recherches ayant été Messieurs Voici Votre vaines pour les découvrir, on apposta des émissaires secrets pour suivre tous ceux de leurs parents ou amis, que l'on supposait devoir avoir des communications avec eux. On tenta de corrompre les domestiques de leurs familles, pour Après avoir bien examiné les lo- qu'ils tâchassent de pénétrer leurs calités, il allait reprendre le che- secrets. Et malgré toutes les pré- taines de places. Demandes extraormin qu'il avait fait en compagnie cautions les plus grandes de leurs. de l'inconnue, quand il aperçut amis, le lieu de leur refuge fut déquelque chose de blanc que la nei- couvert; et ce fut encore la même ge avait recouvert en partie. C'était jeune femme qui, au milieu de la logue gratis. Voyez le nom Moler, un mouchoir de batiste, sur l'un nuit, courut les avertir une demides coins duquel étaient brodées heure, tout au plus, avant que la les lettres "H. D." Il secoua le police ne s'y rendit. Elle leur avait mouchoir pour en ôter la neige procuré les moyens de s'échapper. et remarqua une tache de sang. Mais quels dangers ne courut-elle gands lui monta à la tôte. Il mit obligée de faire, pour obtenir les le mouchoir dans sa poche; puis se renseignements qui lui permirent de devancer les forces envoyées Ces. pour les arrêter. Belle et bonne sœur, noble et courageuse femme, que nous appellerons Henriette -C'est bien; je n'ai plus besoin nom que tu avais donné toi-même, de toi. Tu vas te rendre à la police en même temps que ton œur fai- STOPS COUCHS PRICE ES CENTRE

es détours qu'il avait du faire la discrétion. Ton action ne t'avait pes

St-Luc avait été infructueux il reconnut la lanterne au-dessous dans ses recherches; il n'avait pas ici il ne se rappelait plus si elle pu même s'assurer au juste si c'é-avait pris immédiatement la rue tait bien dans la rue St-Maurice

prit, à tout hasard, la rue St-Mau- jour précédent, il se rendit à l'enrice; il arriva bientôt au clos de trée du faubourg St-Joseph, pour bois. "C'est la même rue, se dit-il, revoir son inconnue et attendit, ce ne peut être ici." Il retourna examinant toutes les femmes qui sur ses pas, jusqu'à l'endroit où passaient; mais elles étaient toutes l'inconnue avait cessé de s'appuyer accompagnées, et d'ailleurs aucune sur son bras; puis il s'avança jus- d'elles n'avait la taille de celle qu'à la rue voisine. Elle le menait | qu'il cherchait. Déterminé à atau collège. "Il faut que ce soit la tendre, il marchait depuis le coin rue St-Maurice," pensa-t-il; et il de la rue McGill jusqu'à une petite retourna reprendre la rue St-Mau- ruelle qui communique du faurice, examinant avec le plus grand bourg St-Joseph à la rue Bonaven-soin tout ce qui pouvait mériter ture. Minuit sonnait au cadran son attention. Il y avait plusieurs de l'église anglaise, quand il se dé-maisons de chétive apparence. cida à retourner à son hôtel. Ce "Elle ne peut être entrée dans au- peu de succès, au lieu de le décou- pour tout le district dans le Manitoba, cune de ces maisons-là, pensa-t-il; rager dans ses recherches, ne fit bien certain qu'elle ne devait pas plus. Le jour suivant, il plaça robustes variétés qui ont fait leurs Trim à l'une des extrémités de la preuves dans toutes les stations de rue St-Maurice, avec ordre de l'a- l'ouest. vertir, par un coup de sifflet, s'il Compass; prunes Chickasaw; petits voyait la jeune femme passer, soit Fruits; Patates; Plantes Abria. qu'elle entrât dans la rue St-Maurice ou qu'elle gagnât dans une autre direction. Il prit son poste à l'autre extrémité de la même rue, La loi martiale avait été procla- qui n'est pas longue. Cette soirée mée, et la rébellion supprimée ne lui donna pas de meilleur résuldans le Sud. Les chefs étaient en tat que la précédente. Il commenfuite ; de fortes récompenses avaient | ça à croire que ce n'était pas dans

Le lendemain étant un dimantiale, l'on exécutait sans forme de toutes les femmes qui entreraient procès tous ceux qui étaient arrê- ou sortiraient de l'église paroissiatés les armes à la main, ou même le, où il supposa qu'elle devait aldans sa nouvelle tentative. Alors Les bureaucrates étaient triom- il désespéra de la trouver et se dé-

Dans la rue Notre-Dame, un chambres du devant. A umême C'est à cette époque que l'on vit étage, sur le derrière, une modiste de grands actes de courage et de d'un côté, et de l'autre, une chamdévouement parmi les femmes ca- bre garnie, occupée par un célibas'exposèrent à des dangers graves quelques-uns des membres les plus solations. On vie des jeunes fem- ge et un escalier communs sermes timides chercher l'obscurité vaient aux personnes qui occu-

C'est un dimanche; la demie de porter de la nourriture à des maris | cinq heures vient de sonner. | 11 ou à des frères qui n'osaient sortir fait nuit. Une femme, dont le pas ENTREPRISE des lieux où ils se tenaient cachés. leste et rapide trahit la jeunesse, Les sommes offertes pour l'ap- regarde de chaque côté avant de préhension des chefs rebelles, qui se hasarder à entrer et de monter

Nous la précèderons de quelques instants, afin d'avoir une idée plus exacte des lieux avant qu'elle mon-

(A suivre)

On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au journal "Le Manitoba." Nous accor-Telephones Main 2625 | 2626 derons 25 p.c. de commission par abonnement.

#### Renseignements généraux sur le Théâtre Walker

Les soirées commencent à 8.30 hrs Les matinées à 2.30 hrs.

Les billets sont en vente au bureau du théâtre, de 10 hrs. a.m. quitter. Croyez qu'elles sont bien terrain. Une clôture en piquets de ne, étaient encore animées par 10 hrs. p.m. Le téléphone pour billets réservés est: 2520 Garry les billets sont retenus jusqu'à 6 Une circonstance néanmoins se hrs. p.m. seulement; les vestiaires présenta qui prouva aux autorités sont situés côté droit du foyer, au combien était grande l'audace de premier; du côté gauche au balces jeunes Canadiennes, et à quels son; les manteaux y sont gardés

### Chance

Salaires gagnés pendant que vous apprenez le métier de barbier au Collège Moler. Nous enseignons le métier de coiffeur complètement en l'espace de deux moia. Emplois procurés une fois le cours terminé où vous êtes capable de vous établir à votre propre compte. Nous connaissons des cendinaire de barbiers Moler possédant leurs diplomes. Médez-vous des soidisant imitateurs. Demander-nous ou écrivez-nous pour un magnifique catacoin King et Pacific Ave., Winnipeg. on succursales 1709 Broad St., Begina, et 239 Simpson St., Fort William, Out.

L'un des bons moyens "Ils l'ont blessé!" dit-il, et un pas pour les aider; quels sacrifices d'aider le journal, c'est d'encourager les fournisseurs qui lui donnent leurs annon-

# Provisions

Viandes Fraiches et Salées aux plus BAS PRIX.

Nous achetons tous les produits de la ferme à des prix

25 Ave. Provencher Tal Main 3321

G. A. MAHER.

Gerant.

cune de ces maisons-la, pensa-t-il; rager dans ses recherches, ne nt ne sommes pas encore représentés, mais encore qui sait?" Il était que piquer sa curiosité de plus en Nous offrons une liste splendide de

Les plus fortes commissions payées. Boite échantillons donné gratis. Territoire réservé. Ecrivez pour les

> STONE AND WELLINGTON, Fonthill Nurseries Toronto, Ontario



ble et seul Authentique. Méfiezvous des imitations vendues d'après mérites

Le

MINARD'S LINIMENT COLTD

#### M. GRYMONPRE & P. FONTAINE

YARMOUTH, N.S.

51 AVENUE PROVENCHER TELEPHONE MAIN 4930

D'ELECTRICITE

Fournitures d'Appareils et Installation telles que: Poèles Biectriques, Moulins Laver. Fers & Repasser, Ventilateurs Lampes Tungsten.

Estimations fourmes sur application

# LUMBER Co. Limited.

Ave. Provencher entre le pont de la Seine et le C. N. R.

FABRICANTS DE Portes et Chassis, Cadres, Moulures, Bois Tournes. Toutes sortes d'ornements

tions interieures et extérieures Bancs d'E-

glise, etc., etc. MARCHANDS DE

Toutes espèces de matériaux de construc tion. Bois de sclage, latt-s, lattes métalliques, pierre pour fondations, pierre concasee, chaux, cineut, sable, gravier, papier à bâtisse et à couvertures, matériaux pour enduits, ferronnerie pour bâtisses, lous, vitres. Enfin tout ce qui entre dans la construction d'une bâtisse.

Carrière de gravier à Bird's Hill, Man. Carrière de sable à Ste-Anne. Man.

NON PAS SEULEMENT EGALE A LA MEILLEURE, MAIS SUPERIEURE A



Chez tous les Marchands E. L. DREWRY, LTD. WINNIPEG

N'oubliez pas de lire les Petites Annonces du "Mani- 207 RUE HORACE .

Bolto de Poste 9 et

# Gevaert & Deniset

Prets, Immeubles, Assurances

Propriétée de toutes sortes à cendre. Emplacements manufacturiers. Lots pour résidences et pour spéculation Entreprises de Constructions au comptant et à termes

88 AVENUE PROVENCHER

ST-BONIFACE

PROSPER GEVAERT FRANÇOIS DENISET HUBERT DUTVEJONCE THEODORE BOCKSTAEL-Directeurs-MARCEL DELEBUW

The

## Progress Construction Co., Limited

Entrepreneurs Generaux

Capital Autorisé \$250,000.00

Téléphone Main 2354

88 AVENUE PROVENCHER

ST-BONIFACE

# J. C. BACUEZ & CIE

BUREAUX:

Chambre 201, Bloc Somerset

Ave. du Portage. Winnipeg TELEPHONE MAIN 624

112 Rue Aulneau Saint-Boniface

TELEPHONE: MAIN 3819 Magnifique terre, 1 Section toute en clture a echanger pour Maison ou Lots à Winnipeg, St.

Boniface ou environs. ASSURANCES: Incendie, Vie, Accidents Grêle, Bétail, Responsabilité, etc.

ARGENT A PRETER

# CRAND TRUNK RAILWAY

De tous les points du Manitoba et de la Saskatchewan Billets en vente du 24 Septembre au 8 Octobre 1914

Winnipeg à Prince Rupert ou Prince George . . . . . . \$30.00 Portage la Prairie à Prince Rupert ou Prince George 30.00 Regina ... ... ... Saskatoon ..... Yorkton .... Canora ......

Billets de correspondance à prix réduits entre autres stations

Informations complètes peuvent être obtenues de tous les agents du Grand Tronc Pacifique.

M. E. Sabourin, Cusson Agencies Limited 60 Ave Provencher, St-Boniface,

W. J. Quinlan, Agent de district pour les passagers 260 Portage Ave., Winnipeg

# THAT IN A TITLE TO A

#### Voici le Temps De vous occuper de vos fourrures

Les fourrures que vous possédez et qui ont besoin d'être remodelées, auront ici une attention particu-

Je n'accepte pas plus de commandes que je suis capable d'en exécuter; mais je promets entière satisfaction à mes clients. Pour les fournitures que l'on

me donne à réparer où à remodeler des à présent, j'en prends soin gratis jusqu'à l'hiver.

## FOURRURES ARTISTIQUES

Une spécialité ANTONIO LANTHIER

NORWOOD Tél. Main 5355

### LISEZ CECI

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'importance de nos petites annonces.

Les cultivateurs y trouveront un puissant intermédiaire pour vendre leurs produits en général, animaux de ferme, œufa, volailles, instruments aratoires de seconde main, ainsi que leurs

Ils y trouveront sussi leur profit en lisant attentivement ces petites annonces qui pourraient leur faire connaître de bonnes occasions d'affaires.

Palar French anomarilis, ecrises a la

### Page du Cultivateur

(Suite de la Page 3)

es: 1er Wm. Carrière; 2e J. Al-

Sec. 19-Oignons patates jaunes: 1er S. Besse; 2e J. Albert; 3e N. Bernardin. Grant; 2e Alfred Lachance; 3e E. Dufresne, Elie.

Dufresne. Sec. 21-Citrouilles-ler J. Al- Mile Mary Houde, St-Eustache bert; 2e Jos. Lachance. Sec. 22-Marrows: 1er J. La-che.

chance: 2e Wm. Carrière. Sec. 23-Citrons: 1er J. Albert; 2e Alf. Houde; 3e M. Bernardin. Sec. 24-Squash: 1er A. J. Préfontaine; 2e J. B. Deslauriers; 3e Mme Ed. Bernardin, Elie; 2e Mlle

M. Bernardin. Sec. 25-Melon d'eau: 1er N. Allard: 3e M. Bernardin.

Sec. 26-Melon muscat: 1er N. Bernardin; 3e Mme S. Lachance. Sec 27-Celery: 1er Theo. Roy; 2e N. Bernardin; 3e W. Carrière. Sec. 28-Tomates: 1er J. Albert 2e Alf. Lachance; 3e N. Dessillets. Sec. 29-Blé d'inde: 1er A. J. Préfontaine: 2e J. B. Deslauriers; 3e A. Houde.

Sec. 30-Tabac: 1er N. Bernardin; 2e J. Albert. Sec. 32-Concombes: 1er A. J.

Préfontaine : 2e W. Carrière ; 3e C. Gervais. Sec. 33-Collection de Patates:

1er A. P. Lachance; 2e S. Besse; 3e A. J. Préfontaine. Sec. 34-Collection de légumes: Steele Briggs: 1er E. Dufresne.

Class 16-Crêmerie

de 2 gallons: 1er Aimé Bénard.

P. Deslauriers. Sec. 3-Meilleure beurre en paquets d'une livre: 1er J. A. Mc-Donell, St-Eustache; 2e Aimé Bénard; 3e F. Laflèche; 4e P. Deslauriers.

Sec. 4—Spécial, 1 pot de beurre de 1 gallon: 1er Aimé Bénard. Sec. 5-Spécial, 5 livres de beurre mise en paquets d'une livre: ler J. A. McDonell.

Aimé Bénard; 2e J. Lachanuce. Sec. 7-Lait de beurre: 1er J A. McDonell; 2e Aimé Bénard; 3e Wm. Carrière.

Sec. 8-Fromage: 1er A. Al-

Sec 9-Fromage: 1er A. Allard. Class 17 .- Fabrication Domestique

Sec. 1—Confiture aux fraises 1er Mme Ls. Bernardin, Elie; 2e Mme Alf. Lachance, St-Eustache. Sec 2—Confiture aux fraises 1er Mme A. Senécal; 2e Mme J. A. McDonell.

2e Mlle C. Chevron, St-Eustache. Sec. 4-Confiture à la rhubarbe: 1er Mlle C. Chevron, St-Eustache. 2e Mme E. Dufresne, Elie.

Sec. 5—Confiture aux citrons 2e Mlle C. Chevronn, St-Eustache. Sec. 6—Confiture aux prunes 1er Mme J. A. McDonell; 2e Mme A. Senécal St-Eustache.

Sec. 7—Confiture aux groseilles noires: 1er Mlle C. Chevron; 2e Mme J. A. McDonell, St-Eustache. Sec. 8-Confiture aux groseilles rouges: 1er Mlle C. Chevron; 2em Mme A. Senécal St-Eustache.

Sec. 9-Gellée de framboise 1er Mme J. A. McDonell; 2e Mme A. Senécal, St-Eustache.

pommes: ler Mlle C. Chevron; 2e ce devant toujours être accordée à Mune A. Senécal, St-Eustache. Sec. 11-Gellée aux raisins: 1er Mme. E. Beaudry; 2e Mme W Carrière, St-Eustache.

Sec. 12-Savon dure: 1er Mme | ront celles reçues après janvier. E. Dufresne; 2e Mme Ls. Bernardin. Elie.

Sec. 13-Savon noir: 1er Mme Ls. Bernardin, Elie. McDonell, St-Eustache.

Sec. 16-Pain de ménage: 1er. Mme Aug. Larson, Elie; 2e Mme Jos. Lachance, St-Eustache; 3em

Mme Ed. Bernardin, Elie. Sec. 17-Gateau: 1er Mlle D. Allard, St-Eustache; 2e Mme Aug. Dufresne, Elie.

Sec. 18-Gateau "Purity": 1er être affranchies. Mme Aug. Dufresne, Elie; 2eme Mme S. Besse, Elie.

Classe 18—Travaux de Dames

en soie: 1er Mme S. Besse, Elie; 2 Mlle C. Chevron, St-Eustache Sec. 2-Couvrepied en laine

1er Mme L. Bernardin, Elie; 2em Mme S. Besse, Elie. Sec. 3-Couvrepied en coton

1er Mrs Ed. Bernardin, Elie; 2em Mme Aug. Dufresne, Elie. Sec. 4-Vêtement d'enfant :1er Mlle C. Chevron, St-Eustache; 2e

Mlle D. Allard, St-Eustache. Sec. 5-Chemise d'homme, faite à la main: 2e Mme Ls. Bernardin,

Elie. Sec. 6-Eas de laine au crochet 1er Mme Wm. Burke, Benard. Sec. 7-Echeveau de laine dou-

ble: 1er Mme Jos. Boivin, Elie: 2e Mme Ls. Bernardin, Elie. Sec. 8-Bas de laine tricotés 1er Mme Ls. Bernardin, Elie; 2e Mme J. Balese, St-Eustache.

Sec. 9-Echeveau de laine simche: 2e Mme Grant, Elie.

Sec. 10-Sous-vêtements trico- par abonnement.

tés: 1er Mile C. Chevron, St-Eus-

Sec. 11-Meilleur coussin: 1er Mlle Mary Houde, St-Eustache 2e Mme Ed. Bernardin, Elie. Sec. 12-Centre de table: 1er Mile Mary Houde, St-Eustache 2e Mile C. Chevron, St-Eustache. Sec. 13-Ouvrage en soie, tous genres: 2e Mlle Mary Houde, St-

Sec. 16-Tapis: 1er Mme J. B. Sec. 20 -- Choux: 1er Mme Deslauriers, Elie; 2e Mme Aug. Sec. 17-Travail en laine: 1er

> 2e Mile Agnes Allard, St-Eusta-Sec. 18-Dessus de bureau: 1er

Mme O. Grant, Elie; 2e Mme Jos. Lachance, St-Eustache. Sec. 19-Dessus d'oreillers: 1er Albina Senécal, St-Eustache.

Sec. 20-Spécial, couverte en laine: Mme P. Beaudette, Elie.

### Distribution de Grain et de Pommes de Terre de Semence

PAR LES

Fermes Experimentales de l'Etat 1914-1915

Conformément aux instructions de l'honorable ministre de l'Agriculture, il sera fait, au cours de l'hiver et du printemps prochains, des distributions de semence de grain et de pommes de terre de qualité supérieure, 'aux cultiva-Sec. 1-Meilleure pot de beurre teurs canadiens. La ferme expérimentale centrale d'Ottawa fournide 1 gallon: 1er Aimé Bénard; 2e ra les échantillons suivants: blé de A. Allard; 3e A. P. Lachance; 4e printemps (environ 5 livres), avoine blanche, (environ 4 livres), orge (environ 5 livres), et pois de grande culture (environ 5 livres). Les échantillons de pommes de terre (3 livres) devront être demandés, à la ferme d'Ottawa, pour les provinces de Québec et d'Ontario seulement, et, à certaines fermes annexes, pour les autres provinces. Sec. 6-Meilleure crème: 1er Tous ces échantillons seront envoyés gratuitement par la poste.

> Les cultivateurs sont priés de joindre à leur demande, des renseignements sur le sol de leur ferme et sur les résultats obtenus avec les espèces de grain ou de pommes de terre cultivées précédemment, ce qui permettra de leur envoyer les variétés les mieux adaptées à leurs conditions.

Chaque demande doit être écrite séparément et signée par celui Sec. 3—Confiture aux framboi- qui l'a faite. Cette année, en plus ses: 1er Mme Ed. Bernardin, Elie; d'un échantillon de grain, nous pourrons, peut-être, sur demande, envoyer un échantillon de pommes de terre à chaque propriétaire foncier, mais chacune de ces deux 1er Mme J. Albert, St-Eustache ; demandes devra nous être adressée sur feuille distincte.

> Les demandes écrites sur des formules imprimées seront refusées.

L'approvisionnement de semence disponibles étant limitée, les cultivateurs feront bien de solliciter de bonne heure l'envoi d'un échantillon. Ces demandes ne seront cependant pas satisfaites nécessairement dans l'ordre exact où Sec. 10-GeGllée aux petites elles auront été reçues, la préférencelles qui seront rédigées le plus clairement et le plus intelligemment. Probablement en retard, se-

Les demandes d'échantillons de grain pour tout le Canada, et celles de pommes de terre pour l'On-Sec. 14-Sirop: 1er Mme J. A. tario et le Québec seulement, devront être adressées au Céréaliste du Dominion, ferme expérimentale centrale, Ottawa. En ne mettant pas cette adresse exactement, on s'expose à des retards et à des ennuis. Ces lettres ne devront pas

Les demandes de pommes de terre pour les provinces autres que l'Ontario et le Québec, devront Sec. 1-Couvre-pied de fantaisie être adressées (affranchies) au régisseur de la ferme expérimentale annexe la plus rapprochée.

J. H. GRISDALE, Directeur des fermes expérimentales du Dominion.

On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des journal abonnements au "Le Manitoba." Nous accorple: 1er Mme J. Albert, St-Eusta- derons 25 p.c. de commission



J. W. HAMMOND Esq. SCOTLAND, ONT., 25 AOUT 1913. A mon point de vue, "Pruit-a-tives" sont les seules pilules qui soient manufacturées. Leur effet est général, sans coliques, et une piule est une dose suffisante pour toute personne ordinaire. Ma femme était une martyre de la constipation. Nous avions essayé tous les remêdes possibles sans aucune satisfaction, et nous avions dépensé des sommes considérables d'argent, lorsqu'un jour nous avons entendu parler de "Fruit-a-tives". Je ne pourrai jamais dire assez de bien de cette médecine. Depuis deux ans, toute notre famille

en prend, et nous ne voudrions jamais employer d'autres remèdes, si nous pouvous nous procurer des "Fruit-a-J. W. HAMMOND. tives". Toutes les personnes qui ont été guéries au moyen de "Fruit-a-tives" sont fières et heureuses de faire connaftreà quelques-uns de leurs amis malades on souffrants, les merveilleux effets de ces tablettes composées de jus de fruits. 50c. la hofte, 6 pour \$2.50. grandeur d'essai, 25c. Chez tous les marchands ou envoyées, sur réception du prix, par la Cie. "Fruit-a-tives Limited", Ottawa.

Abonnez-vous au "MANI-TOBA" \$1.00 par année.

# Service des Abonnements

Nous adressons depuis queiques semaines notre journal à un certain nombre de nos amis, dans l'espérance qu'ils s'abonneront. Ceux qui voudront bien répondre à notre invitation seraient très aimables s'ils voulaient nous prévenir le plus tôt possible. L'envoi du journal, en dehors de nos listes régulières, demande une assez lourde somme d'ouvrage et surcharge considérablement nos ateliers. Ceux qui examineront un peu Le Manitoba se rendront facilement compte que la faible somme de \$1.00 pour un tel abonnement est plutôt un prix nominal qu'une rémuné-



DES Soumissions cachetées, adressées au Maître-Général des Postes, seront reçues à Ottawa, jusqu'à midi, vendredi le 30ème jour d'Octobre, 1914, pour le transport de la poste de Sa Majesté, par contrat pour quatre ans, douze fois par semaine, aller et retour entre Otterburne et St Pierre-Jolys, tel service devant commencer au plaisir du Maître-Général des Postes.

On peut obtenir aux bureaux de poste de Otterburne et de St-Pierre-Jolys, et au bureau de l'Inspecteur des Postes les avis imprimés énumérant les autres renseignements quant aux conditions du contrat, ainsi que les blancs de soumissions.

Téléphonez : Bureau de l'Inspecteur des Postes, H. H. PHINNEY. Inspecteur des Postes. Winnipeg, 18 septembre 1914.

# Beaucoup de femmes, sans être réellements cace que les Pilules Rouges. Leur action puis-samment reconstituante et régénératrice du sang

Mile ANNA RICHARD, Nashua, N. H.

et de débilité qui l'avait abattue est conjurée pour débilité qui en résultaient. Cependant, ils ne par-La lettre suivante montre l'action puissante venaient pas à faire renaître mon énergie et à me rendre quelque vigueur. J'en étais toute triste et découragée et je me révoltais à l'idée de rester toute ma vie terrassée et propre à rien.

274 rue Saint-Denis, Montréal. Aussitôt que je vous ai écrit et que j'ai reçu votre réponse avec toutes vos bonnes recommandations je les ai scrupuleusement mises à exécu-"Je vous remercie bien sincèrement des excel-tion. Je les ai suivies à la lettre et avec l'aide des lents conseils que vous m'avez prodigués et qui Pilules Rouges qui m'ont rapidement réconfortée, ont si grandement aidé les Pilules Rouges, prises stimulée et tonifiée, j'ai vite repris un meilleur sur votre prescription, dans leur oeuvre de récupé-état de santé. Mon estomac surtout qui était si ration et de renforcement de mon système, si tris-délabré, qui ne pouvait rien digérer, a recommencé

à fonctionner régulièrement et aussitôt j'ai senti Depuis deux ans environ je sentais que je per-mon énergie renaître. Mes couleurs sont revenues dais constamment des forces. Je souffrais de fai-au visage ainsi que l'élasticité dans mes mouveblesse de tous mes membres, j'avais des maux de ments et le moral surtout s'est rétabli. tête et des palpitations de coeur réellement mena- Depuis le mois de mars dernier, je sens que je

cants. Souvent j'étais obligée de laisser là mon suis plus forte que je ne l'ai jamais été et que ma ouvrage pour retourner à la maison, et aussitôt guérison est radicale. Si je continue à prendre des rentrée chez moi je perdais connaissance, et, pen-Pilules Rouges de temps en temps, c'est pour évidant de longues heures, je restais impuissante et ter toute rechute future possible. Ma santé fait l'admiration de toutes les personnes qui m'ont Les docteurs que j'avais consultés, me disaient connue malade et qui me voient si bien aujour-

tous que mon ouvrage était trop pénible et que d'hui." - Votre bien dévouée, Mlle ANNIE RImes malaises étaient causés par la fatigue et la CHARD, 55 rue Worcester, Nashua, N. H. CONSULTATIONS GRATUITES.—Les femmes qui sont trop éloignées pour venir voir nos médecins, peuvent les consulter par lettres; sur leur demande, nous leur enverrons un questionnaire qui

LES PILULES ROUGES

Une spécialité pour toutes les femmes faibles et malades.

malades, sont souffrantes, ne se portent pas bien,

n'ont pas autant de force qu'elles le désireraient,

subissent souvent des malaises et des gênes qui,

sans etre graves, attristent beaucoup leur exis-

tence et chagrinent leurs amies et leur entourage.

de ne jamais trouver une fin à leurs souffrances.

Elles ont fait tant et si souvent d'essais de guéri-

son infructueux qu'elles ont perdu tout courage,

toute vigueur. Le moral est affecté et, par suite,

leur corps est affaibli, l'énergie paraît avoir quitté

tous leurs membres, la mélancolie et la tristesse

le physique et pour cela il n'y a rien d'aussi effi-

en même temps qu'épurante, produit toujours un

et ce grand rafraîchisseur des cellules enfiévrées

et douloureuses reprend, sous leur poussée, sa

mission souveraine qui est de porter la vie aux

pée et découragée se relève, lutte; l'appétit qui

la fuyait revient et la terrible crise d'affaissement

faire place à un état de santé parfaite.

Compagnie Chimique Franco-Américaine,

de ce merveilleux remède:

Messieurs,

tement affaibli.

Sous leur magique influence, la créature frap-

extrémités les plus lointaines de l'être humain.

Elles agissent sur le sang qu'elles rajeunissent

effet merveilleux.

Ce qu'il faut, c'est réagir, remonter le moral et

s'emparent d'elles et elles voient tout en noir.

Cet état constamment aggravé leur fait craindre

les aidera à bien détailler leur état et à bien le faire connaître. Après une étude sérieuse des symptômes décrits, nos médecins indiqueront les moyens à prendre pour combattre le mal. Les Pilules Rouges, jamais vendues autrement qu'en boites de 50 pilules et portant l'étiquette de

la Compagnie Chimique Franco-Américaine, se trouvent chez tous les marchands de remèdes. Jamais elles ne sont vendues de porte en porte Elles sont aussi envoyées par la poste, au Canada et aux Etats-Unis, sur réception du prix, 50c. une boite, \$2.50 six boites. Toutes les lettres doivent être adressées:

COMPAGNIE CHIMIQUE FRANCO-AMERICAINE, 274 rue Saint-Denis, Montréal.

### La "Californie du Canada" La O. K. OKANAGAN

ROI DU DISTRICT A FRUIT

Vous avez entendu l'histoire de l'homme abandonné au faîte d'une haute cheminée et dont la vie fut sauvée par sa femme qui lui dit "de déchirer sa chaussette en commençant par l'orteil." Eh bien, nous commençons par l'orteil pour sauver notre district des erreurs commises par les autres. Nous commençons nos arrangements afin de trouver les conditions de marché les plus avantageuses et de réduire au miuimum nos frais d'opération.

Nos terrains vendus sont plantés et amenés à l'état de production. Pas de terrains incultivés dans nos spéculations: Nos vergers sont limités à un choix de variétés de première classe. Nous ne réclamons aucun secours en dehors de nousmêmes pour indiquer la valeur de nos produits. Nous pouvons livrer des trains entiers d'une seule variété de produit si on nous le demande.

Nous plantons et prenons soin des vergers. Nous donnons 55 mois de crédit sans intérêt, sans taxes à payer. Nous faisons valoir les vergers si on le désire moyennant 20 pour cent-et donnons au propriétaire 80 pour cent du produit net. En cas de mort nous rendons l'argent. Il y a bien d'autres questions bien intéressantes dans notre entreprise. M. Elzéar Couture a visité nos propriétés et il peut vous

donner toutes les informations requises. Voyez-nous ou écrivez-nous. Permettez-nous de vous donner des détails.

Western Okanagan Orchards Co., Ltd Per Okanagan Selling Agency, Horace Conture, Agent

Phone Garry 2267 Prompte livraison dans toutes les par ties de la ville et à Saint-Boniface.

# Liquor

Une attention spéciale au commerce de famille.

Propriétaire JOS. COUTURE, 562 Rue Main Winnipeg:

Le Meilleur Medium d'Annonce EST CELUI QUI Attein les Acheteus

ET CE

CEST

MEDIUM

LE MANITOBA

Petites Annonces du "Mani-

THE STATE OF

les navires Décembre toutes les lignes de navires sur l'Océan et procurera des billets pour toutes les routes autorisées.

Grand Trone Pacifique on fournira tous les renseignements demandés pour les prix de passages, les dates de départs, les places réservées sur navires et trains.

On peut égalemtn s'adresser W. J. QUINLAN, Agent du Département des Passagers district de Winnipeg, Man.

SUICKLY STOPS COUGHS, CURES COLDS,

COLLEGE DE SAINT-BONIFACE



Le Collège de Saint-Boniface, agrégé à l'Université et séparé de Winnipeg par la Rivière Rouge seulement, est dirigé par les Pères de la Compagnie de Jésus. Il s'y donne quatre cours : Un Cours Université et séparé de la Compagnie de Jésus. Il s'y donne quatre cours : Un Cours Université et séparé de TAIRE (quatre années), préparant au grade de Bachelier-es-arts de l'Université de Manitoba; Un Cours de Grammaire (trois années préparant au cours universitaire : Un Cours Commencial (deux années), préparant au diplôme de comptable, et un Cours Préparanteurs (deux années), pour ceux qui ne sont pas suffisamment préparés pour être admis aux autres cours.

Le cours de commerce se donne en anglais, mais les autres se poursuivent en anglais et en français dans des classes différentes. Les élèves sont admis au Collège comme pensionnaires, demipensionnaires, internes et externes.

FRAIS DE COLLEGE POUR L'ANNEE SCOLAIRE

Pensionnaires :- (Enseignement, repas, logement, blanchissage et raccommodage, bibliothèque et jeux).....\$250.00 DEMI-PENSION NAIRES :- (Enseignement, diner, bibliothèque et jeux) .....\$130.00 INTERNES PRENANT LES BEPAS EN DEHORS :- (Enseignement, logement, bibliothèque et jeux)......\$90.00 EXTERNES: - (Enseignement et bibliothèque) ..... \$60.00

Pour autres renseignements, s'adresser au Rév. P. Recteur, Collège de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Man.

#### Hommes Demandes

Des hommes sont demandés pour

apprendre à inspecter, conduire et même reconstruire des automobiles et des tracteurs à gaz. Les élèves travaillent en petit groupes sous la surveillance d'instructeurs experts et apprennent à conduire à travers les rues de la cité. Apprenez non pas la théorie grâce à des manuels spéciaux, mais la pratique en travaillant vous-mêmes. Nous garantissons absolument que nous vous mettons à même de passer n'importe quel examen du gouvernement. Ecrivez où adresez-vous à la Omar School of Trades and Arts, 477 rue

N'oubliez pas de lire les Le Sunlight Savon est supérieur aux autres savons, mais c'est lorsqu'il est employé suivant la méthode Sunlight qu'il démontre sa plus grande surériorité. Achetez Sua-light flaven et suivez les directions.

Main, Winnipeg.

PAIN PARFAIT L'excellence du

"CANADA BREAD"

ne change jamais Fabriqué de la façon la plus parfaite toujours le même Un pain de première classe Riche en saveur Joli comme forme Absolument pur et net

Fabriqué dans une boulangerie des plus modernes avec les machineries les plus récentes sous les soins de boulangers experts Le prix du

CANADA BREAD est le même que celui du pain ordinaire

Reclamez toujours CANADA BREAD 5 cents le Pain

Phone Sherbrooke, 2013

205 Confederation Life bldg. Wpg. St-Honiface

# Le Pensionnat des Sts Noms de Jésus et de Marie

Saint-Boniface

Cette institution offre les plus grands avantages aux parents qui désirent procurer à leurs enfants une instruction religieuse et pratique. Les études embrassent les matières des brevets de 3e, 2e et 1re classes et celles du cours commrcial.

### Le Cours de Musique pour Piano

est le même que celui de l'Université de Toronto. Les élèves sont pjréparées aux diplômes de "Primary," "Junior" et "Senior" pratique, théorie et harmonie.

> Pour informations particulières, s'adresser à Sœur Superieure

### AVIS

AVIS est donné par les présentes que Austin McPhail Bothwell, professeur de langues modernes, à Winnipeg, province du Manitoba, fera demande au Parlement à sa prochaine session ann d'obtenir son bill de divorce contre Dorothée Jean Bothwell, Correspondance avec les billets pour née Couper, pour motifs d'adultère.

J. E. ADAMSON, Avocat du demandeur. Austin McPhail Bothwell, dont l'adresse est c. of Adamson & Adamson, avocats, 364 rue Main,

Winnipeg. Daté à Winnipeg, province du Manitoba, ce 27ème jour de février, A.D.

CAPSULES PRODUIT BALSAMIQUE SPECIFIQUE POUX

# DOUP

A vendre du 7 Novembre au 31 Le Grand Tronc Pacifique représente

Sur demande à tous agents du

GRAND TRONC PACIFIQUE

# La Presse Française

Si les hommes de ma génération qui ont vu l'Année terrible peude destruction; s'ils peuvent consmutuellement la mort sur les triste privilège de sentir se réveiller en eux le douloureux souvenir d'impressions déjà vécues. Ces impressions étaient plus tragiques en-core qu'elles ne le sont aujourd'hui, car nous n'avions pas, comme aujourd'hui, pour en atténuer l'effet, la perspective de la victoire. En lisant dans les journaux les récits détaillés des tribulations su-

bies par les malheureux habitants des régions envahies, obligés de fuir pour échapper aux atrocités teutonnes, je ne pouvais me défendre de songer au coup de tonnerre qui, il y a quarante-quatre ans, à peu près à la même époque, ébranlait ce pays.

Devant ces Français du Second Empire, si assurés du lendemain, si heureux de vivre, si insouciants, si épanouis dans le bien-être, se dressait, sinistre et menaçante, le prême. spectre de l'invasion. Personne ne pouvait croire à cet écroulement si soudain, si inattendu, à ce brusque et tragique réveil. La réalité était là, malgré tout, et chacun déménageait en panique, laissant encore dans : petit kiosque la table où l'on prenait le café en famille, oubliant dans le jardin la tente en coutil clair ou l'escarpolette où se balançaient les enfants.

Dans les guinguettes bruyantes des dimanches d'été, les feuilles mortes s'entessaient sous les charmilles, qui retentissaient jadis des éclats de rire de la gaieté populaire... Sur les routes se pressaient les véhicules de toutes sortes, les chariots rustiques dans lesquels on empilait, pêle-mêle, les meubles et les bestiaux, et qui donnaient l'impression de ces exodes des premiers siècles où toute une population fuyant devant l'arrivée des Barbares.

Les Barbares sont revenus et, comme vous le savez, ils étaient même venus si près de Paris que le gouvernement jugea prudent de se transporter à Bordeaux, Chacun a pu apprécier comme il l'a voulu l'opportunité de cette décision. Ce sont là des choses sur lesquelles on peut différer d'avis. Tout ce qu'on peut dire, c'est qué, si le plan du Kaiser avait réussi, il valait mieux que le gouvernement ne fût plus à Paris, à en juger, du moins, par ce qu'ecrit M. Gomez Carillo, le correspondant de El les l'C'est la fuite en Egypte, où la tres !" Liberal de Madrid, qui nous don- Vierge sur l'âne est accompagnée 1. Terreur, car l'ennemi est ne les suggestifs détails suivants

"Une fois la capitale prise, dit ce correspondant, le programme du Kaiser était de capturer le président Poincaré, les ministres, les ambassadeurs d'Angleterre et de Russie, les directeurs de banques, les présidents du Sénat et de la Chambre. On mettait l'embargo sur la Banque de France. On emprisonnait un nombre important de personnalités choisies parmi les hommes politiques, les banquiers et les écrivains ennemis de l'Allemagne. On confisquait le Grand livre de la Dette publique afin d'obliger les rentiers français à s'incliner devant les exigences de l'ennemi et à demander la paix...

Vous frémissez, sans doute, à la lecture de ce plan audacieux, dont je ne garantis pas, évidemment, l'authenticité, mais qui a bien pu germer dans le cerveau malade de l'impérial dément. N'avait-il pas par avance muni le général Freize du parchemin qui le nommait sous-gouverneur de Paris?

On souffre devant cette France qui pleure ses enfants comme Jérusalem pleurait les victimes des massacres d'Hérode. On a le cœur brisé devant l'impuissance cérébrarendre compréhensible et émou- ge. vant aux autres tout ce que l'on passent les forces humaines.

mot de ce garçon boucher écrivant gué, révéler la cachette où l'on aux siens

jours, je vais bien. Demain, on s'est borné à signaler à un officier

guérit.

cher que l'on tue. Mais beaucoup liers de ses compatriotes. Mais bien peuvent aider à hâter les guéri- que des centaines aient été fusillés, sons ... - Libre Parole.

ENOUARD DRUMONT.

VISION MAGIQUE

(par le sculpteur Rodin)

... Elle est là, immobile, muette; je ne la vois pas : nuit noire. cette demi-lueur, c'est le grand tait l'uniforme français, mais sans l'on peut dire."

le de Reims évoque une grande choix doit être aisé) et ils

Je m'arrête devant le portail. capables de lancer la foudre! Ces sion dangereuse. erviteurs, humbles, qui tiennent le Livre! Cette grande figure maiestueuse de femme: la Loi !

tail nord: il porte sa tête dans sa nombre d'Allemands, et presque main, et deux anges, à la place de tous les espions arrêtés avaient véla tête soutiennent une couronne. cu dans la région. M'est-il permis de voir là un symbole? Celui-ci: les idées, coupées, très ingénieux stratagèmes pour interrompues, dans leur essor, se contrôler le tir de leur artillerie. rejoindront plus tard et régneront L'un d'eux, décrit par un officier un jour, tout un jour qui n'aura de chasseurs à cheval, consiste à

La Vierge du trumeau, à la figu-re illuminée, c'est la vraie femme tact immédiat avec les positions la belle plante de notre jardin. les clochers des églises, en arrosent

nefs sont des œuvres d'un art su-

Ces admirables dessins, ces couleurs réservées comme celle des avoir des espions déguisés en berfresques, cette touchante histoire gers, qui se déplacent avec leurs de la Vierge, est-ce que tout cela troupeaux de moutons à l'arrière ne met pas l'âme en fleur ? Et des lignes françaises. Ces espions n'est-ce pas cet effet que l'artiste a découvrent les positions cachées voulu exprimer? Tous les fonds et les intervalles sont remplies de ordinairement sous le couvert d'un fleurettes qui, sur la tapisserie, ne se rattachent à rien — qu'à notre moutons juste en arrière de cette

n'ont pas eu cela. Ce sont, tissés, des grains multicolores de poussière de notre passé! Et ce sont des fresques de primitifs, et des estampes japonaises, et des vases de Chine: tout y est pressenti.

Quel luxe! et quelle sagesse dans

Gris argent rehaussé de bleu, de rouge, la tapisserie s'assortit pour-

quel est le sujet de la composition pour se rendre compte de sa beauté. Ici, la Mesure règne, c'est son empire, c'est son trône. Mais les sujets aussi, par eux-mêmes, apportent un élément de beauté, dont le brodeur sait admirable- nulle part: tel est le mot d'un offiment tirer parti.

Siméon: les merveilleuses draperies de la Vierge! C'est l'adoration d'anges gracieux tout autant que toujours invisible. ceux d'un Botticelli. C'est le massacre des Innocents... Et ces compositions se divisent et se répartissent selon l'ordre d'une architecture pompéienne. On a le sentiment de feuilleter un Livre d'Heures. d'une splendeur incomparable.Des portraits en pied, parfaits, complètent ces Stanzes d'un autre Vatican. Je revois le portrait du prophète parlant aux foules: il affirme, il évangélise...

Un gris délicieux harmonise tou- nulle part. tes ces tapisseries. A leur long séjour dans cette cathédrale, qu'elle d'entre eux foncent sur nous en te des siècles. Ce fil a l'âge de cette figure avoir à faire à une attaque pierre. Et ce sont des collabora- sérieuse. Ils tuent quelques-uns teurs au même ouvrage, ceux qui de nos hommes, puis, quand nous ont mis ici pierre sur pierre et sommes prêts, plus personne point d'aiguille sur point d'aiguille. Le tissu et le minéral se rejoignent, s'unissent, se prolongent, amoureux l'un de l'autre.

(La Métropole, d'Anvers)

Il est une branche de l'art de la guerre où l'armée allemande excelle que l'on éprouve en essayant de le. C'est son système d'espionna-

Il n'était pas une bourgade franpense de tant de misères, tout ce caise qui n'eût son informateur que l'on ressent devant tant d'é- payé, attendant à son poste pour preuves, tant de douleurs qui dé- montrer aux envahisseurs le meilleur chemin conduisant à la pro-J'ai toujours présent à l'esprit le chaine localité, pour indiquer un trouverait les recettes de l'octroi. -"Je suis arrivé, il y a deux Souvent tout le rôle de ces espions l'endroit où son fourrier trouverait Notre pauvre pays en est là: le poulet le plus tendre du bourg d'un côté l'on tue, de l'autre, on pour son déjeuner. Et pour ces services bien minimes, l'état-ma-Nous ne pouvons, hélas ! empê- jor allemand a risqué la vie de mil-

il en reste encore des légions. L'autre jour, sur la route dé-cette division de quinze mille trempée conduisant à Châlons, j'ai hommes n'était plus qu'un monvu, dit un correspondant du Daily ceau de cadavres mutilés. Nous ar-Mail, un petit groupe caractéristi- rivâmes à cette place-le lendemain que. Deux gendarmes à bicyclet- et nous comptames encore plus de te, carabines et revolvers chargés, 4,000 morts laissés sur le terrain. s'avançaient derrière deux hommes enchaînés l'un à l'autre par | niers feraient sans l'aide des aviales poignets, et pateaugeant dans teurs. Sans eux, ils perdraient le Abonnez-vous au "MANIles flaques d'eau. L'un portait une plus souvent leur temps et leurs blouse de toile bleue : c'est leur tra- munitions, tandisque nous, qui vestissement favori; il est facile de sommes leurs yeux vu la distance se le procurer et s'accommode de la laquelle ils tirent, nous règions

c'était le type de l'Holsteinois

Quand l'armée allemande bat nos âmes pour nous grandir, et officiers détachent quelques hom-leur âme est à nous, elle est notre mes qui savent bien le français (il âme même en ce qu'elle a de meil-y a tant d'Allemands auxquels les Vue de trois quarts, la cathédra- ment donné un emploi que ce figure de femme agenouillée, en sent en arrière, revêtus de vête-prière. C'est le sens que donne la ments civils, pour attendre l'arri-forme de la console. Du même point de vue, j'obser-ve que la cthédrale monte comme gnements aux troupes allemandes. Et ces deux-là étaient vraisemblablement des soldats allemands qui Ces figures de saints, vraiment avaient été chargés de cette mis

"Dans la seule ville de Reims, on aurait découvert 600 espions. L'industrie du champagne em-L'admirable saint Denis du por- ployait naturellement un grand

les Allemands recourent à de envoyer des patrouilles de uhlans, française, la femme de province, ennemies. Alors ils grimpent dans Sculpture parfaite, aux savantes la charpente de pétrole et y met-oppositions. la charpente de pétrole et y met-tent le feu. Le clocher brûle lentetent le feu. Le clocher brûle lente-Les tapisseries qui décorent les ment de haut en bas, comme une gigantesque torche qui sert de point de repère aux artilleurs.

Une autre méthode consiste à des batteries françaises, qui sont bois. Alors ils conduisent leurs position. Un aéroplane allemand Et c'est à nous! Les Egyptiens, arrive, voit le troupeau, alors qu'il les Grecs — du moins, je le crois — n'aurait pu apercevoir les canons cachés, et peut ainsi, par de signaux, indiquer aux batteries allemandes le point à atteindre.

Un grand nombre de bergers-espions ont été fusillés. Leur persistance à choisir un pâturage toujours sur les derrières d'une même batterie avait éveillé les soupçons.

# tant à la pierre; elle a la couleur de l'encens. SONT TERRORISES

Les Français sont partout et cier allemand publié dans le Buer-C'est la présentation de Jésus à gerfreud de Maulbronne. Il continue ainsi :

"Combattre dans la forêt et en des Mages: quel relief, expressif de pays de montagne, signifie pour la majesté, dans ces figures roya- nous Allemands: terreur et spec-

> 2. Il y a des sorciers partout autour de nous.

3. On nous fusille de tous les côtés à la fois.

4. Nous perdons tout contact avec nos autres unités. Nous prenons les plus grandes précautions et pourtant des groupes de Français, fréquemment s'interposent entre nos unités. Il ne

se montrent jamais plus de 10 à 50 ensemble et ils sont partout et Dans la nuit, quatre ou cinq illuminent, elles doivent cette tein- faisant un tapage infernal. On se

> A certains endroits, les Français nous opposent leurs chasseurs alpins, excessivement bien entraî-

Ils se glissent sans bruit parmi les taillis. Nous n'entendons mème pas le soupir d'un commande-

ment. Soudainement ils sont sur nous comme des bêtes fauves; puis plus personne! Après une attaque de ce genre, nous vivons toujours dans la terreur d'une autre attaque du même genre."

### Ce que sont les Aviateurs

On le sait peu, à cause de la censure. De temps à autre une lettre d'un aviateur nous montre pourtant qu'ils font du bon travail.

L'un d'eux écrit entre autres choses: "J'ai travaillé avec l'artillerie depuis le début de septembre. Un jour j'ai surpris une division allemande en marche sur nous en cachette derrière un replis de terrain. Elle se trouvait à bonne distance des batteries auxquelles je la signaler. Cinq minutes plus tard

Je ne sais pas ce que nos canon-La nuit s'éclaire un peu, et, dans toutes sortes d'alibis. L'autre por-leurs coups à un cheveu près si

# TÉLÉPHONE

Manuscrits, Lettres Circulaire, Cartes Brochures et Livres traduits en anglais, français, allemand, italien espagnol, etc. Spéciale attention réservée aux ordres par la malle

Travaux pour les Banques, Sociétés de Dépôte et de Prèts,

et toutes maisons financières Estimés fournis pour contrats de maisons, contrats mensuels,

trimestriels, semestriels ou annuels. Les lettres à traduire peuvent être adressées à l'Office du Journal "LE MANITOBA" ou directement à la

# INTERNATIONAL LONGSIN Co.,

TEL. MAIN 5638 SUITE 6

378 GRAHAM Ave.

WINNIPEG

TÉLÉPHONE

M. 5638

### Pour la GLACE

Au 1er mai l'usuel wagon rouge a commencé ses tournées quotidiennes pour la SAISON D'ETE. Depuis 30 ans il n'a jamais fait défaut. Guettez donc notre wagon rouge et donnez vos ordres au conducteur s'il n'a point déjà votre nom sur son

SERVICE DES LIVRAISONS A DOMICILE Prix de saison du 1er Mai au 30 Septembre

10 livres par jour..... \$8.00 20 livres par jour..... \$12.00 30 livres par jour..... \$15.00 40 livres par jour..... \$18.00

5 p.c. d'escompte pour paiement comptant The ARGTICICE COMPANY Ltd. 156 BELL AVENUE

BUREAU DES ORDRES-Bâtisse l'indsay, coin Garry e Notre Dame-Téléphone: Ft. Rouge, 981

# Ustensiles en fibre Eddy

Ces Cuves et Seaux conservent la masse d'eau beaucoup plus longtemps que les cuves en bois ou en fer galvanisé et sont meilleur marché que ces dernières. De plus ils ne tacheront pas de rouille les effets.

#### Librairies Keroack En Gros et en Detail

Ces deux établissements comprennent un grand assortiment de livres de classe, de littérature française et anglaise, papeteries fournitures de bureaux, cadres, images, articles de piété et de fantaisie, tapisserie, encres fleurs artificielles, bronzes d'églises, etc., à très bas prix, à cause de l'importation directe. Nous avons le meilleur choix de cartes postales illustrées. Remises spéciales aux communautés religieuses commissaires et instituteurs. :-: :-: :-:

Les ordres par la poste sont promptement exécutes.

### M. KEROACK

Phone Main 3140

WINNIPEG 227 Rue Main ST. BONIFACE 52 Rue Dumoulin,

# Cusson Agencies, Ltd Assurances

FEU, VIE, "BONDS", AUTOMOBILES, CYCLONES, ACCIDENTS ET MALADIES, GRELE-RESPONSABILITE D'EMPLOYEURS-SUR LA VIE DES CHEVAUX ET DU BETAIL

ARGENT PRETER

GRAND TRUNK PACIFIQUE

#### COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Toutes les Lignes sur tous les Océans

DÉPART DES VAPEURS : La Provence......Nov. 4 Rochambeau.....Nov. 14 La Savoie......Nov. 11 Chicago......Nov. 21 M. E. SABOURIN, Agent 60 AVE. PROVENCHER, ST-BONIFACE TEL MAIN 4372

TOBA" \$1.00 par année.





344 RUE MAIN WINNIPEG

Eu face de la rue Notre Dame

Teléphone: Main 392

# Carsley & Company

# Grande Vente

### FORMES DE CHAPEAUX Durant cette Semaine Special No. 1

Un grand assortiment de chapeaux garnis en velour noir et de pluche, dans les derniers gouts, à réduction pour ..... \$2.95

# Special No. 2

La plus grande vente de chapeaux non garnis de toutes les nuances et de la meilleure qualité. Regardez notre installation de vitrines. Regulier \$5.00. Vente spéciale ..... 95c.

# CARSLEY & COMPANY

J. D AOUST, TEL. MAIN 5598

E. DUGAL, TEL. MAYE 7469

# DAOUST ET DUGAL

ENTREPRENEURS DE

Plomberie, Chauffage, Couvertures, Corniches et Plafonds Métallique.

Attention particulière pour Eglises, Couvents, Ecoles

ESTIMÉS FOURNIS SUR DEMANDE

Boîte Postale 159

259 Avenue Provencher,

St-Boniface, Man.

# MANITOBA

Plus le temps avance, plus les émi- Les faits sont que les avantages du grants étudient les ressources de notre Manitoba sont de plus en plus reconnus.

La chose est attestée par les rapports du Département de l'Agriculture et de

fer nombreux, sa proxin le des meilleurs l'Immigration de la province et par le statistiques du Département de l'Intérieur marchés, ses avantages au point de vue de du Gouvernement du Canada.

l'éducation, ses moyens de transport faciles sont des attraits pour beaucoup de coons chaque année.

Ses terres spiendides, ses chemins de

Les compagniés de chemins de fer annoncent l'arrivée prochame de braucoup £1 quand l'industrie agricole est prosde nouveaux colons qui s'empareront de la l'ère, les autres industries grandissent et terre inoccupée le long de leurs lignes, prospèrent aussi.

Berivez à vos amis et dites leur de venir s'établir dans le

### MANITOBA

Pour plus amples renseignements écrire à Jos. Burke, Bâtisse du Bureau Industriel, coin des rues Water et Main, Winnipeg, Man. Jos. HARTNEY, 77 Rue York, Toronto, Ont.

J. F. TENNANT, Gretna, Man.

W W. Unsworth, Emerson, Man. A. BEDFORD, député ministre de l'Agriculture, Winnipeg, Man.

### UNE BONNE CHOSE A SAYOIR

C'est que vous pouvez avoir des FACTURES, ETATS DE COMPTES, ENVELOPPES, ENTETES DE LETTRES, CIRCULAIRES, CARTES D'AFFAIRES, et FORMULES DE TOUS GENRES, au prix ordinaire, et le travail de notre atelier est de qualité supérieure. Attention spéciale aux commandes par la poste.

Le Manitoba

42 Avenue Provencher Téléphone: Main 3377

# The Guilbault Co.

Eutrepreneurs

LIMITE

DE TRAVAUX PUBLICS

MARCHANDS EN GROS ET EN DETAIL DE BOIS DE CHAUFFAGE DE TOUTES SORTES, CHARBON DUR ET MOU

MATERIAUX DE CONSTRUCTION, tels que: Gravier, Sable Pierre, Ciment, Chaux, Platre, Tuyaux d'égoûts, etc. Estimations fournie BUREAUX ET COURS:

Norwood-Saint-Boniface

Bureaux, Main 604

Cours à bois, M. 7442

B. de Poste, 148

PLOMBERIE

CHAUFFAGE

VENTILATION

à VAPEUR

EAU CHAUDE

et AIR CHAUD

SANITAIRE

### ludget de Guerre et Prévisions Allemandes

LE PACTEUR PINANCIER

Il faut pour faire la guerre trois "1. de l'argent; 2. de boutade, qu'on attribue à Monte-Qu'importent en effet des millions d'hommes, qu'importent tratégie si le pays ne possède pas ment à la mobilisation, mais de quoi subvenir à toutes les dépenses usqu'à la fin du conflit?

L'Allemagne, là comme ailleurs, s'est ingéniée à tout préparer et à tout prévoir. Voyons comment. Schafle, le docteur Riesser et le lonel Von Renault sont les trois autorités principales qui se sont oc-

Deux périodes distinctes ont été envisagées : 1. de la déclaration de guerre à la première action décisive: 2. de cette date hypothétique à la conclusion de la paix.

Cinq catégories de ressources ont été prévues: 1. Fonds disponibles; encaisse métallique des banques, trésor de Spandau; 2. Réquisitions de ressources matérielles, logements, vivres, chemins de fer, 3. Contributions volontai-; 3. Impôts supplémentaires ; 5. Emprunts.

Pour la première période nous retrouvons à la base des estimations, cette foi absolue de nos ennemis dans leurs conceptions stratégiques, qui devaient en six semaines nous contraindre à subir leurs exigences. A quelles dépenses devaient-ils faire face pendant possession d'un semblable optimisce temps?

la mise sur pied de guerre de la ble. Aussi les prévisions financièmachine militaire. L'administra- res s'effondrent-elles en même tion impériale l'a évaluée à un mil- temps que les prévisions stratégiliard et demi. Pour la couvrir, on ques s'est emparé de toutes les ressour- Nous laissons de côté les ressour- d'Etat national et étranger est bien nouvelle, elle ne serait pas bien réla guerre ajourne ou supprime ; territoire national. Le fait de l'oc- et difficilement réalisable à l'heu- somme étant infime en comparaitels sont les crédits destinés aux cupation diminue d'autre part les re présente. Ces raisons suffiraient son des exigences futures. La végrands travaux publics.

donné au début de la guerre russo- L'estimation n'en est guère possi- ment allemand à contracter un fiduciaire exagérée permettent à aponaise par le Tsar et le Miûado, ble en réalité et encore moins dans emprunt dans son propre pays. l'Allemagne de se soutenir à l'heu-'un rayant 134 millions de rou- le jeu des prévisions. bles, l'autre 47 millions de yen, en ajournant les travaux publies pro- LE BUDGET D'ENTRETIEN jetés. L'encaisse métallique de la Reichsbank, le trésor de Spandau additionnés donnent en plus un Pour cette seconde partie de leurs

gage à l'émission de nouveaux bil- pris pour base moyenne une dé- jusqu'ici montrés hostiles à tout lets: 400 millions en ont d'ail- pense de 7 fr. 50 par homme et leurs été distraits pour constituer, par jour (ce chiffre de 7 fr. 50 a au début des hostilités, le "budget eté établi d'après le coût allemand de la panique," c'est-à-dire assurer de la campagne de 1870), ce qui le service des remboursements iné- conduit, pour une dépense journaluctables.

été considérables et vite suspendus; 8 milliards 212 millions pour une le gouvernement a fait appel à la année. draient bientôt améliorer la situa- qui complètent les 8 milliards nir chez lui son crédit en même de les réaliser.

Le pangermanisme escomptait le Lemberg et celui non moins ter- re. ible de la Marne chez des gens en

tement.

# JE ME SENS UNE



il le mérite, le ayant pris en sions, j'en ai

J'éprouvais une grande lassitude, je n'avais aucune énergie, j'avais de douleurs dans tous les membres, et l'étais toujours latiguée. Je pouvais à peine vaquer à mes devoirs domes-tiques. J'avais déjà pris du "Composé Végétai" dans une occasion précédente et j'en avais obtenu beaucoup de bien, alors je décidai d'en prendre encore et je me sens parfaitement rétablie, et une toute autre femme.-Mde. Orpha Turner, 431 rue S. Wayne, Piqua,

Les femmes qui souffrent de ces maladies dépressives, particulières à leur sexe, ne devraient pas douter de l'efficacité du "Composé Végétal" de Lydia B. Pinkham pour leur ramener

Si vous désirez avoir quelque conseil ou avis spécial, écrivez à The Lydia E. Pinkham Medicine Co. (confidentiel,) Lynn, Mass. Une femme recevra votre lettre, l'ouvrira et la lira, et la gardera strictement confidentielle.

Celle d'abord qui s'applique à fonde que la chute est irrémédia-

DE LA GUERRE

autre total de un milliard et demi. calculs, les économistes allemands Nous avons le monde entier con- imprévu de la déroute. Le Figaro Cette somme globale de trois avaient réduit leurs évaluations au milliards constituait en réalité le strict nécessaire; ils admettaient, trésor de guerre allemand, car le avec l'état-major, que l'on n'appelfameux trésor de Spandau, 150 lerait pas sous les drapeaux tous millions, n'était plus qu'un mythe les hommes instruits; le chiffre des et représente à peine les frais de soldats dont la mobilisation parais- nations neutres, mais aussi celle quelques jours de mobilisation. sait suffisante devait s'élever à des financiers en général qui, no-Ces trois milliards ont servi de trois millions seulement. Ils ont tamment aux Etats-Unis, se sont lière du 22 millions et demi, à 675 Nous savons que les retraits ont millions par mois et à un total de

confiance du public en lui annon- On sait que le Reichstag a voté çant que de prompts succès vien- en effet 5 mililards de crédits tion financière. C'est pour soute- laissant au gouvernement le soin

temps que l'état d'âme de la nation | Pour cette réalisation, les seuls que ce même gouvernement a or- moyens ayant une valeur imporgan se toute la campagne de faus- tante et générale sont : la surélèvases nouvelles de l' "Agence Wolf" tion des impôts existants, la créaet qu'il constitue à mentir effren- tion d'impôts nouveaux, l'em-

Mais la levée d'impôts suppléla victoire, que dis-je, il en était mentaires chez une nation dont sûr! On peut s'imaginer l'effet des toutes les forces vives sont à l'arlésastres de Liége, de Gumbinnen, mée ne saurait faire vivre la guer-

Les contributions volontaires ne

# les Charette, Kirk Co, Ltd

Nous avons prévu l'arrivée de la saison rigoureuse, et nous avons fait de notre mieux pour avertir à temps lorsqu'il faisait encore chaud. Nous savons bien que le beau temps ne peut pas aller beaucoup plus loin et que le froid nous prendra par surprise. Maintenant, il faut absolument que vous vous procuriez des vêtements et chaussures chaudes et autres articles d'hiver.

Si vous désirez acheter ces marchandises au meilleur marché jamais offert, vous devez prendre avantage de NOTRE GRANDE VENTE D'AUTOMNE qui finira

### SAMEDI, LE 31 OCTOBRE

Après cette date, les prix ne seront pas si réduits que pendant cette vente exceptionnelle. Rendez-vous chez nous de suite si vous voulez réaliser de suite de superbes économies sur tous vos achats. Ne pas oublier qu'il ne reste que 4 JOURS jusqu'à la fin de notre vente spéciale d'automne.

31-33-35 Avenue Provencher, Saint-Boniface

quinze cents francs,

intérieur et extérieur.

Pour l'emprunt intérieur, on sait | ble. à long terme, principalement de sur les 5 milliards de crédit votés me. La désillusion est aussi pro- l'étranger. Les souscriptions des par le Reichstag, le gouvernement immédiat, le seul qui importe. La lions dans un emprunt national pendante de ces mêmes banques ; seule souscrit 60 millions. le portefeuille allemand de fonds En admettant comme vraie la ces consacrées aux entreprises que ces provenant des réquisitions sur moins considérable que chez neus jouissante pour nos ennemis, la frais de la guerre pour les uns en à elles seules à expliquer la diffi- rité est que seule une émission de Rappelons que l'exemple a été les augmentant pour les autres. culté que rencontre le gouverne-papier-monnaie et une circulation

> Quant à l'extérieur, c'est ici que re actuelle. tre nous," disent-ils. Fâcheuse situation pour inspirer confiance et lancer un emprunt à l'étranger. Et nous n'envisageons pas seulement l'attitude diplomatique des prêt à l'Allemagne.

Les prévisions financières de l'Allemagne, à les considérer compartout en défaut.

Il s'en faut d'ailleurs qu'elles 1915. soient exactes car la méthode de leurs économistes dans les calculs de moyennes et d'approximation part de chiffres regardés comme trop faibles. Les économistes francais estiment à 10 francs le coût moyen de la guerre par jour et par homme et à 900 millions par mois le chiffre de nos dépenses de guerre, soit 11 milliards environ pour l'année.

Et puis il ne suffit pas de s'occuper de l'armée, il faut aussi faire vivre la population. A cet égard, la France trouve tout sur son sol, jouit de la liberté des mers, situation inappréciable pour les sées au soussigné et marquées, Tenapprovisionnements en vivres, matériel, munitions. Et quant aux ressources intérieures et au crédit bre, aux endroits susdits, la farine et extérieur, on peut dire que pour la les quantitées requises.

fournissent qu'un total infime et France et l'Angleterre la question on ne se rappelle pas sans surprise ne se pose même pas, la Reichs-que ce mode de contribution avait bank ne supportant aucune compaapporté à Bismarck en 1870, raison, du reste, avec la Banque de avant la victoire, la somme de France, quant à l'encaisse métallique, à la richesse et au crédit.

Quant à l'emprunt, l'Allemagne D'autre part, les estimations de a songé à s'adresser aux marchés nos voisins visent une armée de trois millions d'hommes; or, ils se Pour l'emprunt, l'Allemagne a voient obligés d'en appeler le dou-

que les dépôts dans les banques al- Leurs évaluations, sujettes à dislemandes n'existent pour ainsi cussion en tous temps, n'ont donc dire pas. Ces dépôts sont engagés plus qu'une signification parfaite-dans des entreprises industrielles ment illusoire.

qui, de leur côté, sont créancières Leurs journaux annoncent que banques ne sauraient avoir d'effet aurait réussi à se procurer 800 milfortune publique est elle-même dé- que la Société Krupp aurait à elle

se fait sentir au plus haut degré | Ils avaient établi le budget de la contre nos ennemis l'influence des victoire, le budget de la panique, premières opérations de la campa- mais après la panique, la victoire gne et le discrédit croissant que n'est pas venue. Il leur faudra leur attitude générale a engendré. faire face, désormais, au budget

E. D. PALIN D'ORREVILLE.

### AVIS

EST par les présentes donné que l'assemblée annuelle de la Société d'Agriculture Morris No. 1, sera tenue lundi le 16 Novembre 1914, à la Salle CM.B.A., à St-Jean-Baptiste à 2 heures, p.m., pour recevoir le rapport des me mathématiques, seraient donc directeurs pour l'année 1914 et élire un bureau de directeurs pour l'année

> JOSEPH BARIL, Sec.-Trésorier. Daté à St-Jean-Baptiste, ce 12ème our d'Octobre 1914.



Departement des Affaires Indiennes SCUMMISSIONS POUR FARINE

Des soumissions cachetées adresders for Flour", seront reçues jusqu'à Samedi à midi le 24 Octobre 1914, pour la livraison le ou avant le 15 Novem-

La farine devra être égal aux échanillons et être moulues avec la récolte de blé de cette année, lequel échantillon pourra être vu au Département des Índiens à Ottawa, au bureau des Indiens à Winnipeg, au bureau de l'agent des Indiens à Battleford, et aux Bureaux des Terres de la Puissance à Calgary, Edmonton, Prince Albert, Batttleford, Lethbridge et MacLeod. La farine devra être fraiche moulue, mis en sac de 100 lbs. net, avec sac double, le sac en dedans devra être de coton gris, trois verge à la livre, et la pesanteur de six onces lorsqu'il sera fini, le sac en dehors devra être de jute, consu avec de la corde forte et la pesanteur devra être de quatorze onces; sac connu par le commerce, Ponr Samedi seulement le 24 Oct. onces; sac connu par le commerce, "sac de deux livres," le sac en dehors devra être étampé avec le nom de la manufacture et la pesanteur net de la farine contenue.

Chaque soumission devra être ac-Jambon cuit, la livre......30c compagnée d'un chèque accepté en faveur du "Secrétaire du Département des Affaires Indiennes", suru ne ban-Thé (mélangé) la livre......30c que Canadienne au moins de 5 par cent du montant de la soumission, lequel chêque sera confisqué si le soumissionnaire refuse de signé un contrat où néglige de terminer son con-

> autorisation préalable du Département ne seront pas payés.
>
> J. D. McLEAN, Asst. Député et Secrétaire. Département des Affaires Indiennes,

Agences Lieu de distribution Quantité

BANQUE D'HOCHELAGA

FONDÉE EN 1874 Capital autorisé: \$4,000,000. Total de l'Actif au-delà de \$32,000,000 Fonds de Réserve : \$3,625,000. DIRECTEURS : MM. J. A. Vaillancourt, Ecr., Président ; Hon. F. L. Béique, Vice-Président; A. Turcotte, Ecr.,; A. A. Larocque, Ecr.,; E. H. Lemay, Ecr., ; Hon. J. M. Wilson ; A. W. Bonner, Ecr.

Beaudry Leman, Gérant-Général; F. G. Leduc, Gérant; P. A. Lavallée, Assistant-Gérant ; Yvon Lamarre, Inspecteur. BUREAU PRINCIPALS-95 Rue St-Jacques-MONTREAL

SUCCURSALES A MONTREAL

Atwater, 1636 St-Jacques. Aylwin, 2214 Ontario Est. Centre, 272 Ste-Catherine Est. Delanaudière, 737 Mont-Royal Est. DeLorimier, 1126 Mont-Royal Est. Est, 711 Ste-Catherine Est. Fullum, 1298 Ontario Est. Hochelaga, 1671 Ste-Catherine Est. Longue-Pointe, 4023 Notre-Dame E. Maisonneuve, 545 Ontario, Mais. Mont-Royal, 1184 St-Denis. N.-D. de Grâce, 286 Blvd. Décarie. Ouest, 629 Notre-Dame O.

Outremont, 1134 Laurier O. Papineau, 2267 Papineau. Pointe St-Charles, 316 Centre. St-Denis, 696 St-Denis. St-Edouard, 2490 St-Hubert. St-Henri, 1835 Notre-Dame O. St-Viateur, 191 St-Viateur, Q. St-Zotique, 3108 Blvd. St-Laurent. Laurier, 1800 Blvd. St-Laurent. Emard, 77 Blvd. Monk. Verdun, 125 Avenue Church. Viauville, 67 Notre-Dame, Viauville. Villeray, 3326 St-Hubert

St-Justin, Qué.

Ste-Justine de

St-Léon, Qué.

St-Lambert, Qué.

St-Laurent, Qué.

St-Martin, Qué.

St-Pierre, Man.

St-Philippe de

St-Paul Abottsford, Q.

St-Paul l'Ermite, Qué.

St-Pie de Bagot, Qué.

St-Simon de Bagot, Q.

St-Vaelrien, Qué.

(Co. Maskinongé.)

Newton, Qué.

Laprairie, Qué.

(Co. Shefford.)

Qué., (Co. Laval.)

AUTRES SUCCURSALES EN CANADA

Apple Hill, Ont. Beauharnois, Qué. Berthierville, Qué. Bordeaux, Qué., (Co. Hochelaga.)

Cartierville, Qué. Casselman, Ont. Charette Mills, Qué. Chambly, Qué. Edmonton, Alta. Farnham, Qué. Fournier, Ont. Granby, Qué. Gravelbourg, Sask. Hawkesbury, Ont. Joliette, Qué. Lachine, Qué. Laprairie, Qué. L'Assomption, Qué.

Lanoraie, Que, (Co. Berthier.) Longueuil, Qué L'Orignal, Ont. Louiseville, Qué. Marieville, Qué. Maxville, Ont. Mont-Laurier, Qué. Notre-Dame de Trois-Rivières,

N.-D. des Victoires, Pte-aux-Trembles, Q. Pte-aux-Trembles, Q. Pointe-Claire, Qué. Pont de Maskinongé, (Co. Maskinongé.)

Prince-Albert, Sask. Québec, Qué. Québec, rue St-Jean, Qué. St-Paul des Métis, Alta. Russel, Qué. St-Albert, Alta. St-Boniface, Man.

Ste-Claire, Qué. (Co. Dorchester.) Ste-Prudentienne, St-Cuthbert, Qué (Co. Berthier.) St-Rémi, Qué. St-Elzéar de Laval, Q. St-Roch de Québec, Q. Ste-Geneviève, Qué. (Co. Jacques-Cartier.) Ste-Thècle, Qué. Ste-Geneviève de Batiscan, Qué. St-Vincent de Paul, St-Gervais, Qué.

(Co. Bellechasse.) Sherbrook, Qué. St-Jérôme, Qué. Qué. Ste-Julienne, Qué.

St-gnace de Loyola, Q. Sorel, Qué. St-Jacques l'Achigan, Trois-Rivières, Qué.

Qué. Valleyfield, Qué.

Victoriaville, Qué. Vankleek Hill, Ont. (Co. Montcalm.) Winnipeg, Man.

Emet des Lettres de Crédit Circulaires pour les Voyageurs, payables dans toutes les parties du monde ; ouvre des crédits commerciaux ; achète des traites sur les pays étrangers ; vend des chèques et fait des paiements télégraphiques sur les principales villes du monde.

E. BELAIR, Gérant, Succursale de Winnipeg. J. H. N. LEVEILLE, Gérant, Succursale de Saint-Boniface.

# FRERES

Entrepreneurs de POMPES FUNEBRES

Scule Entrepreneurs Canadien-français Ambulance jour et nuit

314 AVENUE TACHE - Main 6588

AUX CULTIVATEURS

Cette terre que vous avez à vendre où à échanger, c'est maintenant le temps de l'annoncer. Quelques mots dans les petites annonces du MANITOBA, vous rapporteront des résultats.

Laverdes plate, les casservies ou les pots avec Travaux d'égouls, Excavations et

# COUVERTURES

APPAREILS

à GAZ

en TOLE et GRAVOIS CORNICHES

PLAFONDS en METAL SKYLIGHTS

Nous sommes les entrepreneurs pour Plomberie, Chauffage et Couverture du Petit Séminaire de Saint-Boniface.

Attention particulière pour Eglises, Couvents et Ecoles

INGENIEURS ET ENTREPRENEURS

Téléphone Main 7318

510 RUE DESMEURONS

Boîte de Poste 176

# ALLAIRE & BLEAU

MARCHANDS DE FER

Vous trouverez à notre établissement une ligne complète de :

QUINCAILLERIES, FERRONNERIES, FERBLANTERIES, GRANITES, BLANC EMAILLE, HUILE DE CHARBON, HUILE A MACHINES, POELES A CUISINE, PAPIER A BATISSE BLANC ET GOUDRONNE, OUTILS DE FERME, HARNAIS DOUBLE ET SIMPLE

Nous avons aussi les peintures préparées de :

SHERWINS WILLIAMS ainsi que leur BLANC DE PLOMB et les VERNIS qui sont sans contredit les meilleurs du continent Américain. BROCHE BARBELEE, CORDE A LIEUSE (Binder Twine). Ferblanterie attaché à l'établissement, Montage de Poêle et Posage de Fournaise à Air Chaud

> Nous sommes aussi AGENTS D'ASSURANCES CONTRE LE FEU

TACHE ALLAIRE & BLEAU

O. ROY Proprietaire Le meilleur Hôtel Canadien de Winnipeg. Les personnes de langue française sont sures de trouver chez nous d'excellentes chambres, une cuisine parfaite un service irréprochable.

\$1.50 par jour Phone Garry 572. 115 Rue Adelaide Omnibus gratuit a tous les trains

# F. DE GRAMONT

NOTAIRE PUBLIC & AGENT FINANCIER

Appartements à louer dans le Bloc OAK-MARION. Norwood -

S'informer : 44 Aikins Bldg Tél. G. 3306 221 McDermot ave.

The Manitoba Construction Co. Ltd

CONTRACTEURS GÉNÉRAUX

Construction et vente de maisons sur termes. -- Estimés sur demande

602 GREAT WEST PERMANENT BUILDING PHONE MAIN 7862

356 Main St. WPG.



B. de P. 89 PHONE M. 4562 NORWOOD, MAN.

CONTRACTEUBS Bureau; 14 rue Champlain

Travaux en Belon



TELEPHONE: M. 2150 Bureau et entrepots,

Bois et Charbon Materiaux de construction de toutes sortes. EN GROS ET EN DETAIL.

276 Rue Des Meurons. Pension à la semaine J A AUBERT, Gerant

BOUCHERS

Viandes de premier choix. Service de livraison excellent. tention spéciale donnée aux commandes par téléphone.

SPECIAL Epaule de porc (10 à 20 lbs

la livre..... 12½c Jarrets de porc (salé) la lb.....5c 479 Rue Langevin, St. Boniface

Téléphone Main 3865

Coin de la rue Dumoulin et de l'avenue Taché, St-Boniface

ayant pris possession de la pension et des chambres de cet bôtel, sollicitent le potronage du public voyageur CUISINE DE 1ÈRE CLASSE

> pour 25c du repas Coucher, 50c

Les journaux insérant ce avis sans Ottawa, 5 Octobre/1914.

Duck Lake Duck Lake, Sask .. 128 Sacs Carlton ... Leask, Sask ..... 150 " Battleford, Battleford, Sask .. 55 Battleford. Lloydminster, Saak 520 Onion Lake Edmonton, Alta.... 130 Edmonton. Hobbems, Alta.... 55 Hobbema...Calgary, Alta......120 Sarcee.... Cluny, Alta..... 190 Blackfoot.. Gleichen, Alta..... 210 Blood ..... MacLeod, Alta .... 900 \$6.00 Peigan .... Brocket, Alta .... 539

-50-51

# Monseigneur l'Archeveque

Mgr l'Archevêque de Saint-Boniface est parti pour Montréal, en La pomme de terre que, sous route pour le Texas, où Il fera une cure. On sait que Sa Grandeur a été assez péniblement indisposée depuis quelque temps.

Mgr l'Archevêque, pour lequel nous faisons des vœux ardents, est accompagné par M. l'abbé Prud'homme, son chancelier.

## LA-BAS!

Là-bas! Sur ce champ de carnage où se battent les nations, que se passe-t-il?

Toutes nos pensées sont là. Et nous cherchons du regard à fouiller l'herizon. Nous vivons des jours blement jamais de semblables dans l'avenir. A attendre, à espérer, à craindre, on passe par toutes les situations mentales. Mais c'est sur une pensée de foi et d'espérance qu'il faut toujours s'arrêter. Les nouvelles, du reste, sont bonnes. Et c'est peut-être notre patience qui est trop courte. Avec un ennemi comme l'Allemagne, aidé par une forte puissance comme l'Autriche, il faut savoir être patients et faire large crédit aux chefs des armées de France et d'Angleterre.

tions du télégraphe et de tout le potin des agences, il y a jusqu'ici ce résultat général qui est évident après trois mois de guerre acharnée, les Allemands n'ont pu briser les lignes du général Joffre; cadres, artillerie, lignes de communicátions, tout est en ordre de bataille la concentrationfrançaise se perfectionne de plus en plus; la mobilisation anglaise, plus lente, s'effectue cependant avec une méthode serrée; la Russie à des millions d'hommes en réserve et ne fait que commencer; l'armée belge et son roi-généralissime sont encore debout.

- On nous affirme, par voie officielle, que tout va bien pour nous, et que les armées alliées deviennent de semaine en semaine plus nombreuses et mieux outillées. L'Allemagne, par contre, a dû nécessuirement lancer immédiatement dans la bataille ses meilleures troupes; elle ne pouvait autrement attaquer la France et la Russie avec chance de succès.

taires comme le colonel Rousset, à Paris, et le colonel Repington, à Londres, que l'Allemagne finira par être ecrasee.

"Le plus puissant de nos alliés, - nous ressassait-on partout, - ce n'est ni le Russe, ni l'Anglais, ni le Belge, ni le Serbe, ni le Japenais, c'est le général famine!"

Aujourd'hui, on nous conseille de ne plus compter sur cet allié-là, vu que l'Autriche et l'Allemagne font l'impossible pour se ravitailler dans les pays neutres.

Nous ne concevons pas comment nos adversaires pourraient, bravani la maitrise de la mer, recevoir du ble d'Amérique. La Roumanie a certes pu les secourir, mais un décret récent défend l'exportation du blé. L'Italie exige garantie que les achats faits chez elle ne soient pas pour l'Autriche. La ner chaque année un nom aux le général Von Bessler, qui com-Suède, le Danemark, aideront vins qu'ils récoltent. En 1870, la peut-être les Allemands, mais peu. qualité étant mauvaise, ils la dési-Reste la Hollande. Par Rotter- gnèrent du nom de "Bismarck." dam, port allemand, par Liége et Par contre, la récolte de cette réapprovisionner leurs troupes; cellent, les vignerons ont choisi le mais l'état de siège, proclamé par nom de Joffre, et ils proposent déla reine, arrêtera ou tout au moins jà leur vin en disant : "Joffre, diminuera ce trafic.

L'Allemagne, bien entendu, ne se ferait nul scrupule d'accaparer au passage tout ce qui serait destiné aux cantons helvétiques. Il appartient à l'Angleterre d'y veiller. A nous de prendre nos mesures pour ne pas secourir nos ennemis question se pose pour nos adversai- allemands.

Mangeront-ila ?

denrées sont déjà chères à Berlin. plus chères encore à Vienne. Les prix s'accroissent chaque semaine, dans la porportion de 3 ou 4 pour cent. Le seigle augmente. Le blé vaut le double.

En 1870, les Allemands ont pris Paris par la faim. Ne serait-ce pas enfin "le juste retour des choses d'ici-bas ?"

Ex tout eas il un fait: l'ouvrier

fécule. Il réclame du vroi vant :

forme de fécule, dédaigne le Boche, fut pour nous, pendant l'année terrible, chose rare et précieuse: elle valut 40 francs le kilo-

Le bœuf, le mouton, le veau, devinrent tout de suite choses inconnues, même à prix d'or. Un lapin contait vingt francs; un poulet soixante francs; un pigeon, dix francs; un corbeau, deux francs cinquante ! Les légumes n'étaient pas meilleur marché : trois francs, une botte très maigre de salsifis; cinq francs, le litre de haricots. Une betterave se payait trois francs: on en faisait des beignets et de la confiture... de groseilles! Les laitues étaient hors de prix, mais pour vingt ou trente sous, on avait sa petite salade de mouron

Les bouchers, — après combien d'heures d'attente! - vous vaient du cheval à huit francs le intenses, des jours comme nous kilo. A la longue le tire-fiacre n'en avons jamais connus et com- manquant, le peuple réclama les me nous n'en connaîtrons proba- chevaux de corbillards! On s'arrachait de l'âne à douze francs la livre. Puis on mangea du chien, du chat, même du rat!

Pour avoir du chien bien dodu, -les Prussiens en consomment par goût sept à huit mille par an -il fallait mettre quater-vingts à cent francs. Vous aviez, par contre, un chat pour dix ou douze francs. Et cependant, on estimait qu'à Paris grouillaient vingt millions de rats

Bientôt le Jardin des Plantes et le Jardin d'Acclimatation furent mis à contribution. La boucherie Devoos, boulevard Hausmann, pour la somme ronde de cingt-sept En dépit de toutes les contradic- mille francs, s'assura les trois éléphants. On ne put les abattre qu'avec balles explosives dans l'oreille; et, après une agonie de trente six heures, ils furent débités aux gourmets à raison de 105 francs le kilo. Le chameau s'enleva à quatorze francs la livre. Enfin les gens très chics purent, chez Brébant, Bignon, au café Riche ou à la maison Dorée, se régaler d'ours, de singe, de rhinocéros, de zèbre, d'antilope, de jaguar, de phoque. de kanguroo et même de casoar

Le lait, - deux francs le litre. - fit défaut dès novembre. D'ingénieux savants s'avisèrent d'y suppléer chimiquement. Ils fabriquèrent le lait avec du blé, des carottes et des navets bouillis dans de l'eau additionnée de sucre candi. Plus tard, ils mélangèrent, dans de l'eau, de l'huile d'olive avec de l'albumine et des cristaux de soude. Mais les bébés recrachèrent énergiquement ces exécrables mix-

Pour le pain, il y eut des essais pires. La fécule de pommes de terre fut hardiment combinée avec du seigle, de l'avoine, des pois cassés, des vesces et de la paille. Ce fut horrible. Il fut alors question d'utiliser de la poudre d'os, puis de malaxer des marrons d'Inde avec Croyons, avec des experts mili- du bicarbonate de soude...

Quand l'ouvrier Berlinois en sera là, il aura le droit de se plaindre ! - Libre Parole.

UN ENFANT DU SIÈGE.

Carte postale de M. P. Fontaine (Grymonpré & Fontaine, électriciens de Saint-Boniface) à un

De X.... France, je charge un camarade évacué de t'envoyer ce

Quel ouvrage de bouchers, nous faisons. C'est terrible: mais beau Tout va bien jusqu'au 1er octobre 1914. Bonjour à tous.—P. Fontaine.

### " VIN JOFFRE, 1914"

Les vignerons du canton suisse de Vaud ont pour habitude de don-

Namur, nos ennemis ont pu déjà année laissant espérer un vin ex-1914."

#### LES CHIENS AUSSI ...

Paris.-Le Figaro raconte la en croyant alimenter la Suisse. La capture de quelques chiens espions

Ces animaux sont merveilleusement entrainés, dit le Figaro, et Nous le saurons bientôt, car les ont été accoutumés à abover à la vue des pantalons rouges des soldats français.

Les chiens ont été, dit-on, d'une grande utilité dans les reconnais-

### EN AVANT! LES ENFANTS

Paris.-Des soldats, blessés au berlinois se plaint déjà que son cours des récents combats et ame-

pain contient moins de farine que nés à Paris, ont fait le récit sui- me Edouard Guilbault, la prési-

"On peut se faire une idée de l'é- Patronnesses de l'hôpital, et toutes province de Québec. L'ouvrier berlinois serait moins tat d'esprit des troupes françaises les dames qui ont participé à cette difficile s'il avait vécu quatre mois par le cri de ralliement du capitai- entreprise. Merci, aussi, au public. de notre dur régime du siège de ne Rousse Lacordaire, pendant qu'il chargeait à la tête de ses chasseurs alpins.

avant! Si nous tombons, nos fem- sont, en tout, mille, qui subissent Winnipeg disent que c'est un gramme en octobre, 50 francs en seurs est celui de tous les régiments peu près continuellement.

M. l'échevin J. A. Marion commence à se rétablir de l'empoisonnement qu'il a subi au contact de ses fournaux de briques. Toute la ville à appris cet accident avec regret. Nous souhaitons à notre estimé échevin un prompt et parfait retour à la santé.

### GUERRE

(Suite de la 1ère Page)

ment été l'objet de violentes attaques de nuit, mais ces attaques ont toutes été repoussées.

"Sur le reste de la ligne de ba taille il n'y a rien à rapporter."

Paris, 27.—Des sources non-officielles indiquent avec clarté que mande.

Paris, 27.—Les armées russes et austro-allemande sont aux prises dans une grande bataille, dont l'is sue est encore incertaine.

La révolution boer du sud-africain a été heureusement contrôlée.

\* \* \*

Dieppe 27-Les Allemands ont évacué plusieurs positions importantes aux environs d'Arras, au centre et près de Reims.

Paris, 27. — (Officiel) — Les Français ont pris une offensive extrêmement vigoureuse au nord de Nancy et les Allemands sont repoussés au-delà des frontières, en Lorraine, dans la direction de

leur front à Arras. Malgré cela ils n'ont pas avance d'un pouce.

Les pertes des Alliés sont considérables. Du côté des Allemands on les qualifie de véritable carnage, les morts étant parfois par pi-

Pétrograde, 27.— (Officiel) La retraite allemande aux environs de Varsovie a commencé jeudi dernier et a été de suite extrêmement rapide. L'ennemi recula de 30 milles le 1er jour. L'artillerie allemande couvre cette retraite. C'est en vain que l'armée austroallemande essaya de reprendre l'offensive lundi dernier.

Au sud la bataille continue indécise.

Paris, 28.—Bulletin officiel: Il n'v a rien de nouveau à noter, excepté un certain progrès fait par nous dans la région sud de

M. Aristide Briand, ancien président du Conseil, et ministre actuel dans le gouvernement Viviani, arrive du champ de bataille. Il prédit la victoire pour la France.

Pétrograde, 28.—Les Russes et l'armée austro-allemande sont encore aux prises près de Bakalarzewo. Résultat indécis.

Un journal de Hollande dit que mandait les forces allemandes qui ont capturé Anvers, se serait sui-

. . . Une nouvelle révolution, dirigée par les généraux DeWet et Byers a éclaté dans le sud de l'Afrique. L'Angleterre n'est pas sans appréhension; mais elle a grande confiance dans le général Botha.

### Chez Nous autour de Nous

Son Honneur le maire Deacon, de Winnipeg se retire de la vie municipale. Il dit que ses affaires empêchent un plus long séjour de sa part à l'hôtel-de-ville. L'ex-maire Waugh est déjà sur les rangs.

en féliciter et en remercier Mada- a donne les meilleurs résultats.

Le cri de ralliement des chas- cal. Tous les soldats pratiquent à Stand by the Union Jack.

détails de Winnipeg vient de dé- ner le plus grand nombre de comcouvrir que les citoyens de Winni- mandes possibles au manufactupeg achètent chaque année à l'ex- res de l'ouest pendant le temps de térieur des vêtements pour une va- la guerre. Le gouvernement fédéleur d'environ \$500,000. Environ ral se rend à ce désir. un million de piastres d'ouvrage en imprimerie et en lithographie s'en vont aussi à l'extérieur. Et rine donnés par le gouvernement tout cela pour des différences de du Manitoba à l'Angleterre sont en prix insignifiantes! Il n'y a cependant rien comme d'encourager les maisons locales. On peut aussi dire d'une manière générale que nos marchands de Saint-Boniface feraient des affaires bien meilleures si on achetait chez eux tout ce qu'ils peuvent nous vendre.

Les funérailles de l'honorale Co- Boniface. lin Campbell ont eu lieu hier après-midi.

kins, l'honorable Robert Rogers, les Alliés sont de plus en plus en rable juge Richards, A. A. Aylmesure de contenir l'armée alle- win, E. C. McIntyre et W. A. Win-

> de terre de quatre livres et trois- chanter une de ses belles romances quarts. Elle a neuf pouces de long et douze de circonférence.

La fanfare LaVérendrye donne-Provencher, le premier et troisièmière partie aura lieu le 5 novem-Société "Aide aux Drapeaux."

On annonce pour le mois de février prochain le mariage de Mon-

lieu, à St-Vital, ont été la proie des | te le 1er et le 3e jeudi de chaque | F. E. Jolivet, de chez Clark Bros. Copenhague, 27. — Le Kaiser flammes lundi dans la nuit. Soix- mois, dans la grande salle de l'é- & Hughes, avait charge des funéavait donné l'ordre de prendre Ca- ante-dix-huit vaches à lait et six cole Provencher.-Norwood Press, railles. lais coûte que coûte. C'est ce qui chevaux ont brûlé. On rapporte colonne française. explique les renforts considérables | que les assurances sur ces étables | reçus par les Allemands depuis 12 et sur ce bétail sont faibles. L'oriours, et pourquoi ils dégarnissent gine du feu est encore inconnue.

> peg (parc Assiniboine) a fait des et 25c. A l'affiche, opéra par la pertes assez importantes durant le cours de l'été: un buffalo, un élan, trois singes (empoisonnés par des fruits sauvages que leur a servi le depuis 1905. public visiteur) et un certain nombre d'unités du poulailler.

Le C.P.R. a remis aplomb son élévateur de Transcona-nord On se rappelle que cet élévateur s'était effondré, et penchait. Les ingénieurs du C.P.R. ont fait des coups de maître dans toute cette histoire: ils ont d'abord commencé par vider l'élévateur, sans perdre un minot de blé, puis ils l'ont de nouveau assis sur le sol, droit comme

D'après tous les rapports des ce qui leur est réservé au Bureau compagnies de chemins de fer, le Indurtriel de Winnipeg, Monseilabour de cette année est plus gneur Charlebois se fit un plaisir avancé qu'il ne l'a jamais été dans d'offrir des légumes qui avaient le passé à pareille époque. De fait | été cultivés ici dans le jardin de le labour se fait avec tellement de l'évêché. Ces légumes furent achâte que le mouvement du blé vers | ceptés par la Chambre du Comles lacs en est retardé. On fera ce- merce et sont maintenant en exla plus tard, quand la terre ne position au Bureau Industriel. Le pourra plus être labourée.

Un Winnipegegeois enthousiaste est parti jeudi matin pour San Antonio, Texas, dans une automobile particulièremtn adaptée a un aussi long trajet. Ce voyageur, M. D. Bowes assistera là-bas à la convention de la Meridian Road Association, qui commencera le 2 novembre. Pour arriver en temps il devra faire en moyenne deux cents milles par jour.

On avait prétendu que M. J. H. Ashdown avait recu, comme M. Banfield, une lettre de la Main Noire. C'est une fausse nouvelle. M. Ashdown a simplement reçu une lettre, non signée, lui disant de survéiller ses magasins par précaution contre un second incendie genre Banfield.

Le gouvernement anglais a tellement besoin de selliers et fabricants de harnais de toutes sortes qu'il offre dans tout le Canada des gages qui varient entre \$20.00 et \$25.00 par semaine pour les ouvriers compétents et qui consentiront à se rendre en Angleterre. Un certain nombre ont déjà profité de

Madame Zotique Bertrand est dente de l'Association des Dames | de retour d'une promenade dans la

M. W. E. Delaney, de Winnipeg, a écrit des strophes militaires Tous les soldats de Winnipeg pour les contingents canadiens qui feront partie du second contin- Une musique enlevante a été ajou--En avant ! mes enfants, en gent canadien ont été choisis. Ils tée à ces strophes. Les musiciens de mes auront des héros à pleurer !" en ce moment leur examen médi- chant qui restera. C'est intitulé:

> L'Industrial Bureau demande L'association des marchands de lau gouvernement fédéral de don-

> > Les cinquante mille sacs de facours de transport vers l'Est.

> > On annonce la mort, survenue jeudi dernier, de M. Bertram fils de l'honorable Juge Ryan, de Portage-la-Prairie. M. Ryan était cultivateur à Amaranth; il avait 38 ans; c'était un ancien élève du collège de Saint-

Grande soirée de cartes, hier Par volonté exprimée par M. soir, à l'Académie, par la succursa-Campbell avant son décès, les por- le des Artisans Canadiens-français teurs du cercueil ont été les mem- de Saint-Boniface. La partie de bres de la raison légale Campbell, cartes a été un succès; le prix des Pitbzlado & Cie. Les cordons du dames, jolie coussin, travail à la poêle ont été portés par sir Hugh main, offert par Mme J. C. Mar-John McDonald, sir J. A. M. Ai- coux, a été gagné par Mlle Alice Mondor; prix de consolation, Mlle l'honorable G. R. Coldwell, l'hono- M. Jeanne Bérubé. Le prix des messieurs offert par le comité, a été gagné par M. J. B. Leclerc; prix de consolation, M. Paquin. L'heureuse gagnante de la rafle a été M. Ed. O'Brien, cultivateur de Mme V. Couture. Après le goû-Franklin, vient d'envoyer au Free ter, donné par les dames du comi-Press, de Winnipeg, une pomme té, M. A. Potvin a bien voulu patriotiques, il fut obligé de ré- ments sur la rue Youville, \$16.00 semblée et surtout les dames. Il rons, St-Boniface. Téléphone Main ra des parties de cartes à l'Ecole annonça que la prochaine partie 7442. aurait lieu dans la nouvelel salle de me jeudis de chaque mois. La pre- l'Union Canadienne, avenue Provencher, le 10 novembre, à 8.30 Los Angeles, ou à M. Sarrasin, bre et sera donnée au profit de la heures p.m. Comme toujours les 1024 Grand View Avenue, Los Artisans se promettent d'être nom- Angeles.

sieur M. Mercier de la banque LaVérendrye continuera comme François-Xavier jeudi dernier, le d'Hochelaga, avec Mademoiselle l'année dernière la série de ses con- 22 octobre, de M. Norbert Deslau-Bisaillon, tous deux de cette ville. certs et parties de cartes. Sa riers. M. Deslauriers avait 76 ans. prochaine séance aura lieu le pre- Les funérailles ont eu lieu samedi, Les écuries de M. Edmond Tail- mier jeudi de novembre, et ensui- le 24, à Saint-François-Xavier. M.

Au Théâtre Walker, cette semaine, vues animées des scènes de Le jardin zoologique de Winni- Camp de Valcartier, etc. Prix 10c courager les fournisseurs Arthur Arlidge en sera le ténor; sa réputation comme ténor est faite

(Suite de la 2e Page)

comme toujours, l'encanteur de première force et mérite les plus sincères félicitations.

—La Chambre du Commerce de notre ville désirant obtenir des échantillons de légumes cultivés au Pas, pour les placer dans l'espa-Pas ne reste pas en arrière même en fait d'agriculture bien qu'il soit un des points les plus au nord de la Province.

### REMERCIMENTS

Comme il avait été annoncé dans les journaux, la semaine dernière, le "Jour de la Feuille d'érable" en faveur de l'Hôpital, a eu lieu samedi le 24 courant.

Les Dames de Saint-Boniface, aidées par les Dames de Winnipeg, ont été secondées par de nombreuses jeunes filles, y compris les gardes-malades résidant actuellement de l'hôpital. Elles ont pu, grâce à leur dévouement et à la bonne entente, réaliser une somme qui aidera à défrayer les dépenses considérables de l'hôpital. Que toutes et chacune veuillent bien recevoir ici les remerciements

bien sincères des Sœurs de l'Hôpital pour tant de sympathie témoigné une fois de plus à l'institution.

#### DECES

On annonce la mort, à Los Angeles, de M. Joseph G. Fiset, au-Tous les travaux urgents de la trefois résident de cette province. municipalité de Saint-Vital se fe- M. Fiset avait 55 ans. Au cas où La journée de la Feuille d'Era- ront sans retard. L'ouvrage sera il y aurait dans la province des réble a rapporté la somme de \$2,- donné à la journée. Cette métho- clamants à sa succession, on nous 896.68. C'est une excellente recet- de a été employée dans le passé par prie de dire que ces réclamants te dans les circonstances, et il faut la municipalité de Saint-Vital, et pourront s'adresser à M. P. Klinckhammer, 501 East 32nd. Street.

# PETITES ANNONCES

Chambres à Louer, Maisons à Lover, Maisons à vendre. Terrains à vendre ou a acheter, Servantes demandées, Elèves demandés, Emploi demandé, Pension de table, Chambre et pension, Pension d'enfants, Pension d'été, Trouvé, Perdu.

25 cts le pouce par insertion.

Servante-On demande une servante. S'adresser à Madame Lemay, No. 169 rue Dumoulin, St-Boniface.

Cuizinière.—On demande une cuisinière pour faire la cuisine, à 25 où 30 hommes, bons gages, emploi à long terme. S'adresser à M. Aimé Bénard, chambre 301 Notre-Dame Investment Building No. 24 rue Notre-Dame, Winnipeg & Deniset, No. 88 avenue Proven-

Maison à Louer-Sur la rue Victoria. S'adresser au bureau du journal Le Manitoba.

A Louer.—Deux logements avec poèle électrique, dans le Bloc André Frère, No. 701/2 Avenue Ha- Adressez boîte 57 St-Pierre, Man. mel, Saint-Boniface. S'adresser au No. 147 rue DeLamorenie. Téléphine Main 6125.

immédiatement pour la France, je l'annonce du C.P.R., dont M. Cléovendrai tout mon mobilier à de phas Marcoux est le seul agent très bonnes conditions. S'adresser français. au No. 9 Bloc du Collège, Saint-Boniface.

places de chevaux, soit pour de fre. S'adresser à S. K., bureau du 'argent ou pour avoir soin du ter- Manitooa, Saint-Boniface. 49-52 rain. S'adresser au No. 493 rue Langevin, Saint-Boniface.

A Louer.—Maison de 7 appartepondre au rappe!. M. le prési- par mois. S'adresser à la Cie. dent J. A. Beaupré remercia l'as- Guilbault, Limitée, rue DesMeu-

On nous informe que la fanfare | On annonce le décès à Saint-

L'un des bons moyens mobilisation et d'exercices au d'aider le journal, c'est d'encompagnie De Wolf Hopper; M. qui lui donnent leurs annon-

# DOMESTIQUE



ment mes délices. Et ceci, parce que je fais usage de

Est Guarantie UNE TEINTURE pour Tous tissus. C'est la plus Simple, la plus Propre et la Mellieure teinture domestique que l'on puisse acheter. Il ne vous est nullement nécessaire de savoir Quels Sont les tissus qui entrent dans la confection de vos marchandises. Ainsi,

Impossible de faire erret Demandes notre Carte Echantillon Gratuite, et notre Livret qui vous donne les Résultats obtenus, en Teignant sur d'autres Couleurs. The Johnson-Richardson Co., Limited, . M.

A Louer,-Trois maisons. S'adresser à M. P. Brault, 485 rue Langevin, Saint-Boniface, 48-49

Servante—On demande une servar.te. S'adresser à M. Cyprien Dégagné, Marchand, Man.

me d'un réserviste français, demande travail de conture. S'adreser rue St-Jean-Baptiste, No. Loyer gratis.--Une maison rue

Madame Françoise Thierry, fem-

DesMeurons, pour 2 familles de réservistes. Se renseigner: Gevaert A Vendre.—Dans le village de

St-Pierre, belle ferme de 36 acres,

maison neuve, de sept pièces, bien construite dans les derniers goûts. Bon marché. Conditions faciles, Les persconnes qui désirent faire

un voyage en Europe ou tout au-Mobilier à Vendre. — Partant tre pays feront bien de consulter

Terrains à acheter dans la Province du Manitoba, de 100 à 640 A Louer.—A bon marché deux acres. Offre avec le prix sous chif-

Ferme.—On demande ferme de 640 acres sur la Rivière Rouge, entre 12 et 18 milles de Winnipeg. Pas d'agents. Adresser boîte 15, Le Manitoba, St-Boniface.

#### DANS VOTRE MAI-SON POUVEZ-VOUS DISPOSER D'UNE CHAMBRE?

Oui. En ce cas, faites publier petite annonce dans le MANITOBA et immédiatement vous serez assiégé de demandes. Quantité de gens n'ayant pas les movens de louer une maison entière, doivent se contenter d'une pièce. Ces gens lisent le MANI-TOBA. Avez-vous quelque chose à leur offrir?

On demande des agents dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et Alberta, pour prendre des abonnements au journal



facile et le plus rapide de gagner beaucoup d'argen Placement minime. \$0.85 de bénéfices sur chaqu dollar encaissé. Soyes votre patron. Demandes suite la circulaire gratuite, sos recommandations

Lever Brothers, Toronto, vous enverror

AMERICAN MINUTE PHOTO 2214 Ogden Ave. Dept. K335

### Le Liniment du Père Morriscy Soulage la douleur

Le liniment du Père Morriscy chasse rapidement les maux et douleurs. La peau l'absorbe rapidement et en pénétrant profondément dans les tissus, ce accomplit à un effet splendide sur les muscles endolorés, les jointures raides, les douleurs rhumatismales, le mal de dos, de gorge, des rognons,



où toute douleurs fortement enracinée. Il soulage immédiatement et guérit les blessures extérieures, coupures, contusions, brûlures, échaudures et

morsures du froid. Pour les maux de dents et d'oreilles, c'est un excellent remède.

Le Liniment du Père Morriscy est d'une excellence exceptionnelle pour frictionner les athlètes. Il fait disparaftre la raideur et la douleur après un violent exercice, jamais il ne brûle la peau.

Gardez en une bouteille, car

"Chaque goutte apporte un soulagement".

25c par bouteille, chez votre marchand. Father Merriscy Medicine Co., Ltd., - Chatham, N.B.